

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

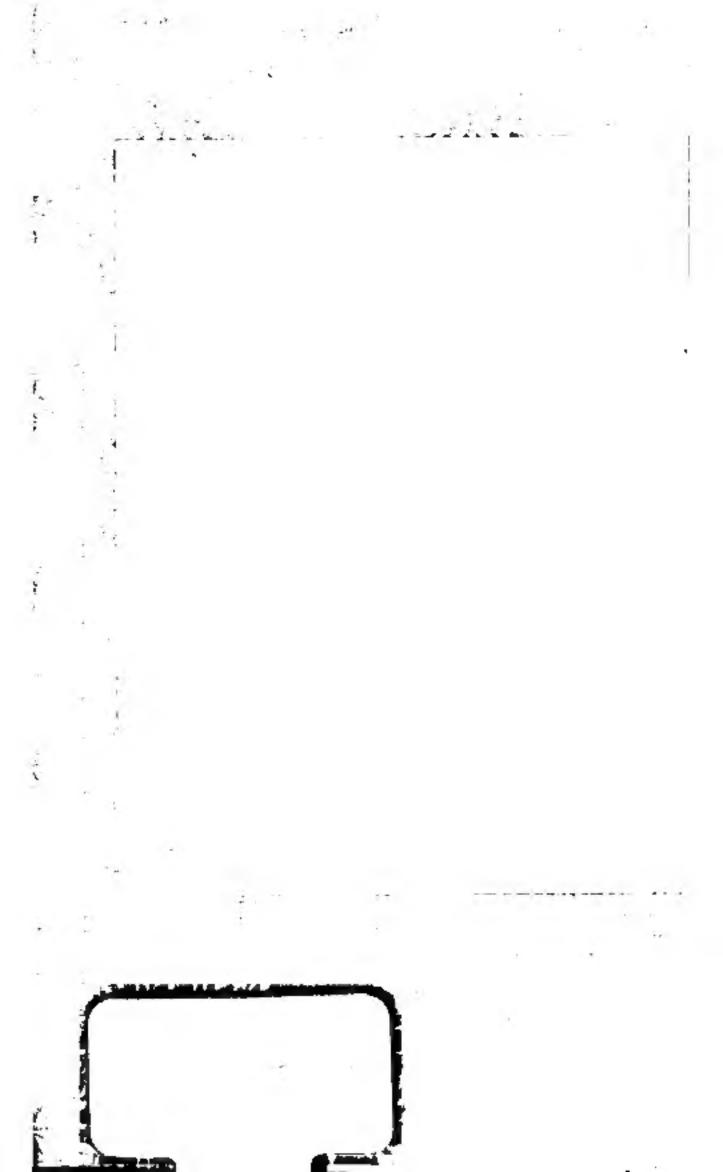

H2  • -. .

#### Hamann's

## Shriften.

Zweiter Theil

Berleger: G. Reimer in Berlin,

Commissionär für die am 30. November 1820 geschlossene Subscription: Rirnberg.

# In balt.

|    | منسخد ويرث والمراج المراج المر |            |                                        |       |          |            |          |        | •    |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|-------|----------|------------|----------|--------|------|--|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *          | ************************************** | •     | 1        |            | •        | 1      | s-   |  |
| į  | Sokratische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Denkwürl   | igkeite                                | n .   |          | i<br>į 🖈 – | •        | €.     | I.   |  |
|    | Wolken .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •., •      | •                                      | • . • | •        | •          | •        | ,      | 51.  |  |
| ٠, | Areuzzüge !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                        | • •   | , ;<br>• | <b>*</b>   | •        | ****** | 103. |  |
|    | Essais à la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •          |                                        | • •   | •        | .•         | <b>•</b> |        | 343  |  |
|    | Schriftsteller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | r und Kui  | nstricht                               | er .  | •        | •          | ·        |        | 376. |  |
|    | Leser und A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •          |                                        | • •   | , •      | •          | •        | -      | 395  |  |
|    | Fünf Hirten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                        | -     | brama    | •          |          |        | 413, |  |
|    | <b>Pamburgisd</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | hei Nachri | chten 2                                | c     | • •      | •          | •        | Produc | 451  |  |

Hamann, dohann Georg
Hamann, dohann Georg

# Shriften.

Herausgegeben

nod

Friedrich Roth.

Zweiter Ebeil.

Berlin, bey G. Reimer 1821.

• · · • ... 

## Vorbericht.

Gegenwärtiger Band enthält, mit Ausnahme der kleinen Aufsätze in der Königsberger Zeitung, die in dem dritten Theile folgen werden, Hamann's sämmtliche, vor 1772 erschienene, Druckschriften.

Die Sofratischen Denkwürdigkeiten, von Samann selbst der Anfang seiner Autorschaft genannt, wurden zu Ende gedruckt, erschiehen aber erst zu Anfang 1760, weil die in Salle verweigerte Censur den Druck aufgehalten hatte. Als Damann Diese Ochrift verfaßte, hatte er weder den Plato, noch selbst den Tenophon gelesen; Cooper und Charpentier waren, wie er in einem Briefe an Scheffner bekennt, die einzigen Bucher, mit denen er arbeitete. Da er zwen Jahre darauf den Plato las, merkte er daraus in dem Exemplare der Denkwurdigkeiten, nach welchem gegenwärtiger Abdruck gemacht ift, viele sinnverwandte Stel-Ien an. Sie werden im achten Bande mitgetheilt werden. Beranlassung dieser Schrift ist offenbar Hamann's damaliges Verhältniß zu den Zween, welchen sie gewidmet ist, (Kant und J. C. Berens,) besonders zu dem letteren, gewesen; es ift durch die Briefe an Kant und J. G. Lindner von 1759 in das hellste Licht

geset, und demsenigen, der sich hasselbe benm Lesen der sokratischen Denkwurdigkeiten zu vergegenwärtigen weiß, durfte nicht vieles hierin dunkel bleiben.

Die Wolfen sontwürdigkeiten, — eins sehr schnobe in den Hamburgischen Rachrichten, und eine schmeichelnde in den Litteraturbrig fen, — veranlaßt worden, theils und vielleich noch mehr dusch die ungünstige Aufnahme, si diese Schrift ben J. E. Berens und vermuth lich auch ben Kant gefunden. Ich fann hier über für jest nur auf den folgenden Band ver weisen, der überhaupt großentheils dem poi

liegenden zum Ausleger dienen wird.

Es folgen die Kreuzzüge des Phili logen, eine Sammlung, zu beren Veransta tung Hamann durch den Verleger aufgemui tert wurde. Die dren ersten Stucke maren 176 als Benlagen des Königsberger Intelligenzbla tes, die dren folgenden 1761 einzeln, erschiener Das vierte, an Katharing Berens gerichtet sollte ein senerlicher Abschied von jenem Blat sein. Anlaß zum fünften gab die am Schlu des Studes angeführte Schrift, welche S mann nit den, in der Vorrede S. 108 ei gerückten, Zeilen war zugesandt worden; n er vermsthete, von dem Baron W..... welchen die Briefe Th. I. S. 293 folgg. geri tet find. Die dimarischen Einfalle li Mendelssohn, der den ungenannten Verfas fogleich erkannte, mit einer Beantwortung, er Fulbert Kulm unterzeichnete, in ben 121 Theil der, Litteraturbriefe einrücken. Auf di Schrift, die Beantwortung und die dadu veranlaßten Briefe, die schon in Abbes C respondens abgedruckt sind, bezieht fich vieles

Hamann's folgenden. Schriften; benn bie Beruhrung, in welche er mit den Bergusgebern der Litteraturbriefe gefommen war, hatte nicht Unnäherung zur Folge, sondern Entfernung. Die Hellenistischen Briefe sind wirkliche, an einen Königsberger Gefehrten, deffen Mas me sich nicht vorfindet, gerichtete Briefe. Mit ven Räscherenen wurde Trescho, Prediger m Morungen , demman aus herder's Leben tennt, und deffen Zudringlichkeit gegen Hamann Th. 1. 3. 5'16 beschrieben ift, scherzhaft bewirthet. Die Rhapsodie in kabbalistischer Profa ift das wichtigste Stuck der Samm. lung; alle Stralen, die in den sofratischen Denkwurdigkeiten und in den Rreugugen fich ergossen haben, sind hier in einen Lichtkern pereinigt. Was darauf folgt, mußte, damit Ein ordentliches Bandchen wurde, zur Ausfüllung vienen.

Die Essais a la Mosaïque erschienent ju gleicher Zeit mit den Kreuzzügen. Das erste Stuck war schon 1761 einzeln gedruckt worden. Damann war um 1780 gesonnen, diese Schrift umzuarbeiten, es hat sich aber nichts darauf bezügliches in feinen Papieren vorgesunden.

Schriftsteller und Kunstrichter wurde durch eine 1762 erschienene Schrift von Gelius: Anmerkungen zum Gebrauche beutscher Annerkungen zum Gebrauche beutscher Annerkunger, besonders S. 144. 145. verählaßt; keser und Kunstichter durch Pagevorns Schrift über vie Maleren.

Die fün f Hitte norie efe sind an J. G. Lindnesigerichtet, deffen Behtrag zu Schulhanblidig en 1982 in den Litteraturbriefen ungunstig beurtheite worden war, und der eine Keine Schrift unter dem Titel: Briefwechset ben Gelegenheit einiget Briefe bie nste Litteratur betreffend, Thorn 17 dieser Beurtheilung entgegengestellt hatte.
Bugabe sind die zwen, Th. 1. S. 506 erw

ten, Briefe an Rant.

Die lette Schrift, über die Recensider Areuzzüge, ist, anser den Essais, die zige, wozu mir gar keine Berichtigungen, sätze oder Etläuterungen von Hamann's Lygekommen noch bekannt geworden sind. Tieicht ist sie auch unter allen die einer Al

gung am wenigsten bedürfende.

Ich kann diesen Vorbericht nicht endi ohne wegen der zahlreichen Drucksehler, sonders in den griechischen Stellen, um schuldigung zu bikten. So viel Fleiß auf Correctur gewandt worden ist, so hat doch gewünschte Reinheit nicht erzielt werden nen, worüber niemand sich wundern worten ber bedenkt, daß in diesen kanden das Echische dis vor Aurzem, da es wieder au kommen glücklich begonnen hat, den Schuwie viel mehr den Druckereyen, beynahe fricheworden war.

Munchen, ben 8. Sept. 1821.

/ Friedrich Roth

# Sokratische Denkwürdigkeiten

für die lange Weile des Publicums msammengetragen

von einem Liebhaber der langen Weile.

Mit

einer doppelten Zuschrift

an Niemand und an Zween.

O curas hominum! o quantum est in rebus inane!

Quis leget haec? - - Min' tu istud ais? - - .

Nemo hercule - Nemo?

Vel DVO vel NEMO ...

PERSM & S

Amsterbam, 1759.

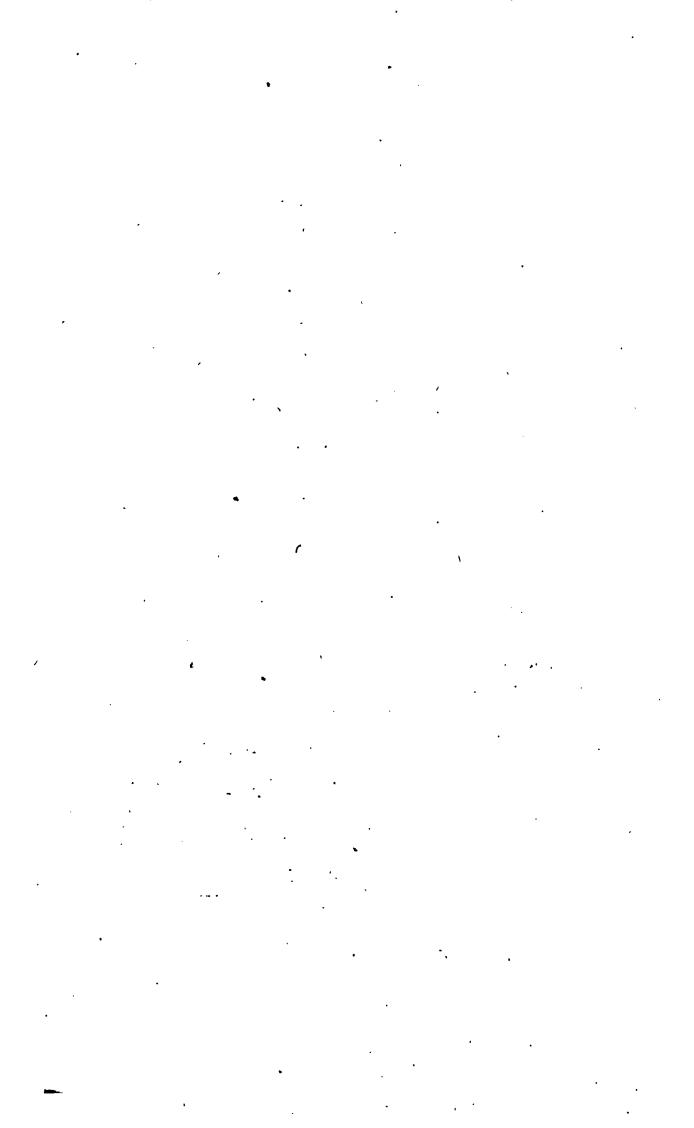

An das Publicum,
ober
Niemand, den Kundbaren.

机键气 推 计 知 Charles of Hellands east maind page The Art Could · A secondary in the Market resplants of 1886 Av., . Establication of the control ार्वेद समय 0110द्रिष्टि langmeilig ist of the con-ठेवह रहे शाशा स्टा ्राधिक सामित्र क्षेत्रक साम 一只可用的整个数 Secretary of the good

करण है। जिल्ला करण के जिल्ला करण है। जिल्ला करण है Du führst einen Mameny und brauchst keinen Beweiß Deines Dasenns, Du findest Glauben, und thirst keine Zeichen denselben zu verdienen, Du erhältst Ehre, und hast weder Begriff noch Gefühl das von. Wir missen, daß es Keinen Götzen in der Welt. giebt. Ein Mensch bist Du auch nicht; doch mußt Du ein mensch lich Bild senn, das der Aberglaube vergöttert hat. Es fehlt Dir nicht an Augen und Ohren, die aber nicht sehen, nicht hören; und das künstliche Auge, das Du machst, das kinstliche Ohr, das Du pflanzest, ist, gleich den Deinigen, blind und taub. Du mußt alles wissen, und lernst nichts Du mußt alles richten, und verstehst nichts.

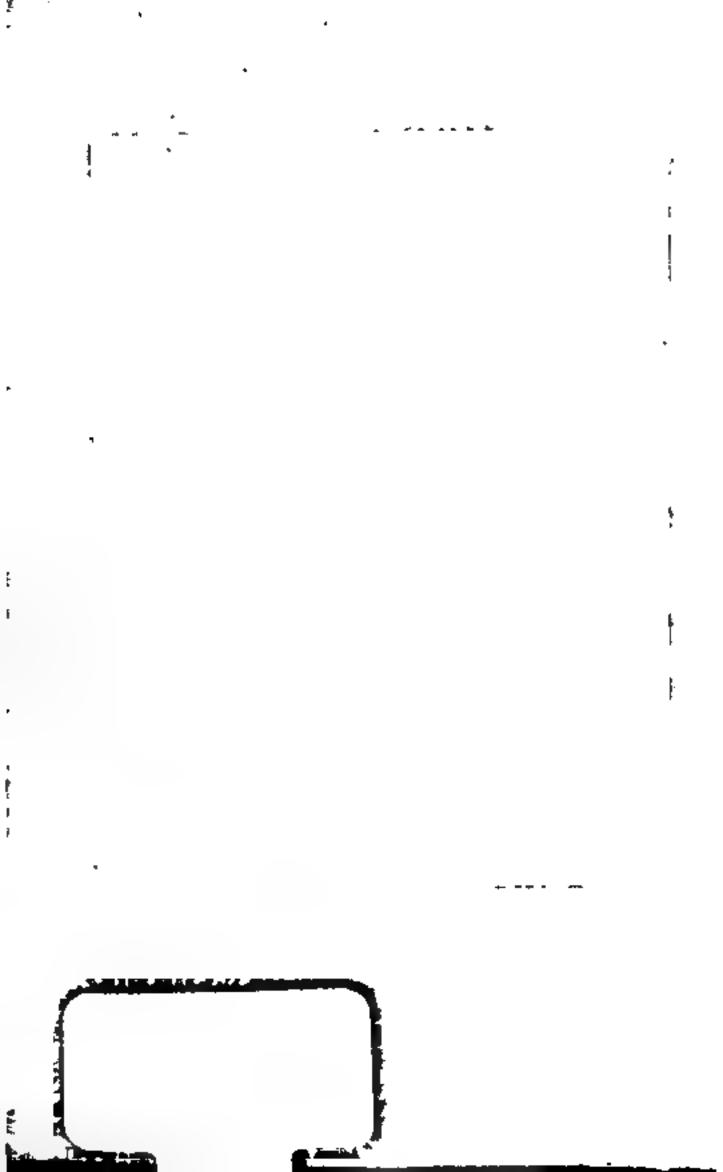

H2 

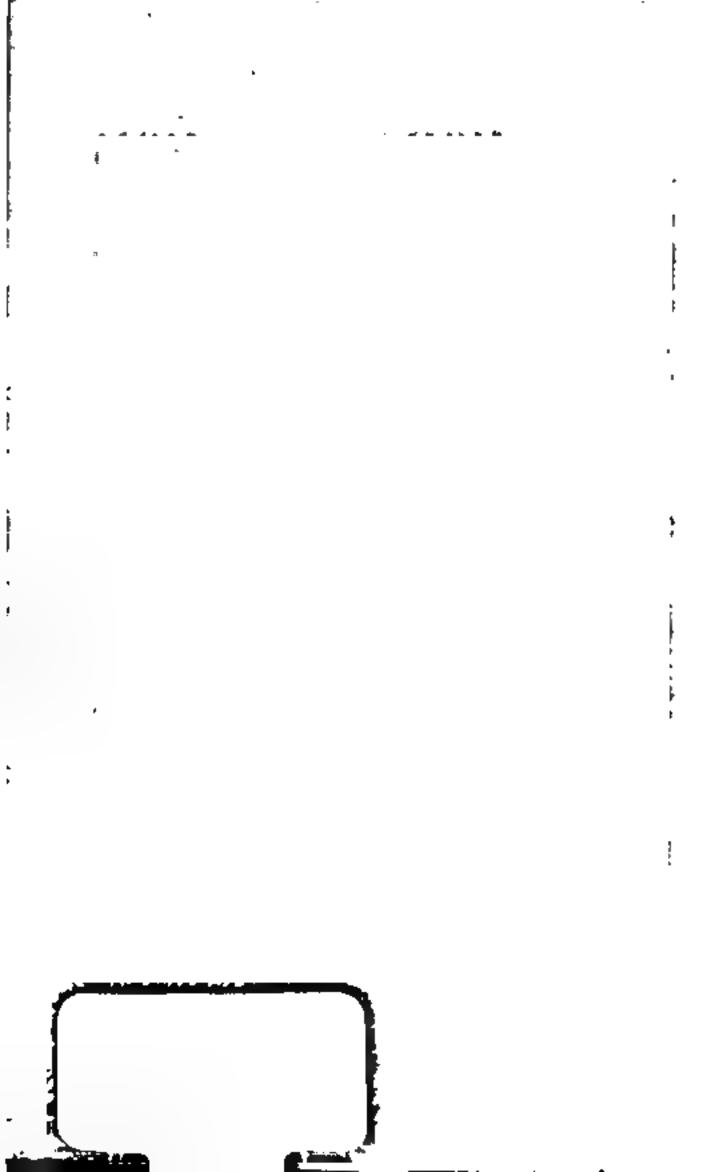

H2 

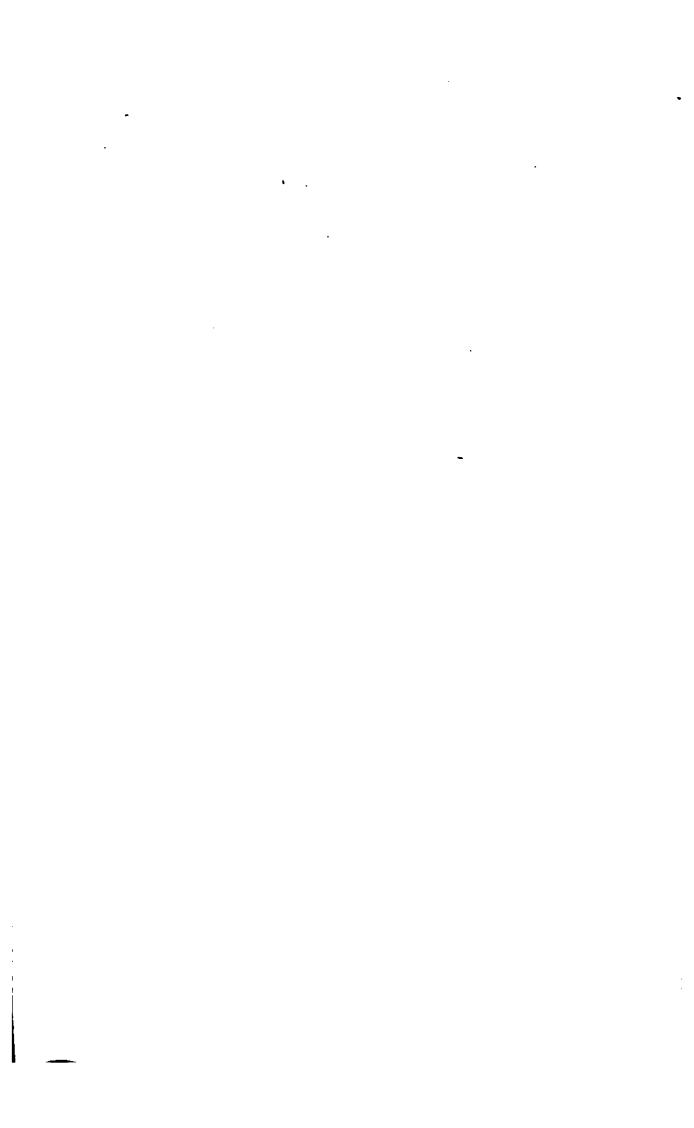

#### Hamann's

# Shriften.

Zweiter Theil,

Berleger: G. Reimer in Berlin.

Commissionär für die am 30. November 1820 geschlossene Subscription: Rirnberg.

## Inbalt.

|          | •          | ,      | ***             | esmenten<br>A<br>11g | Š          |              | •            | •  | 1          | h<br>hen  | <b>.</b> |
|----------|------------|--------|-----------------|----------------------|------------|--------------|--------------|----|------------|-----------|----------|
| ٤        | Sokratisch | e De   | n <b>t</b> wûrd | igleit               | en .       | > <b>♦</b> ` | •            |    | . <b>.</b> | <b>6.</b> | 1.       |
| <b>د</b> | Wolken     | •      | ·<br>• ,_, •    | .•                   | •          | •.           | • <u>.</u>   | •  | •          |           | 51.      |
| ٠.5      | Areuzzüge  | e bes  | Philol          | ogen                 | , 4 3<br>• | •            | •            | *  | •          |           | 103.     |
|          | Essais à   |        |                 |                      | •          | <b>*</b>     | <b>、</b>     |    | <b>♦</b> , |           | 343•     |
|          | Schriftste | ller u | nd Ku           | nstrich              | ter        | •            | જું કા<br>•  | •  |            |           | 376.     |
|          | Leser und  | Kun    | ftrichte        | r.                   | •          | •            | . •          | •  | •          |           | 395•     |
|          | Fünf Hir   | tenbri | efe übi         | er bas               | . Sã       | julb         | <b>Fam</b> o | ١. |            |           | 413.     |
|          | Sambura    |        |                 |                      |            | _            | •            | •  |            | -         | 455.     |

Hamann, Johann Georg
Hamann, Johann Georg

# Shriften.

Heransgegeben

nog

Friedrich Roth.

3meiter Theil.

Berlin, bep 5. Reimer 1821.

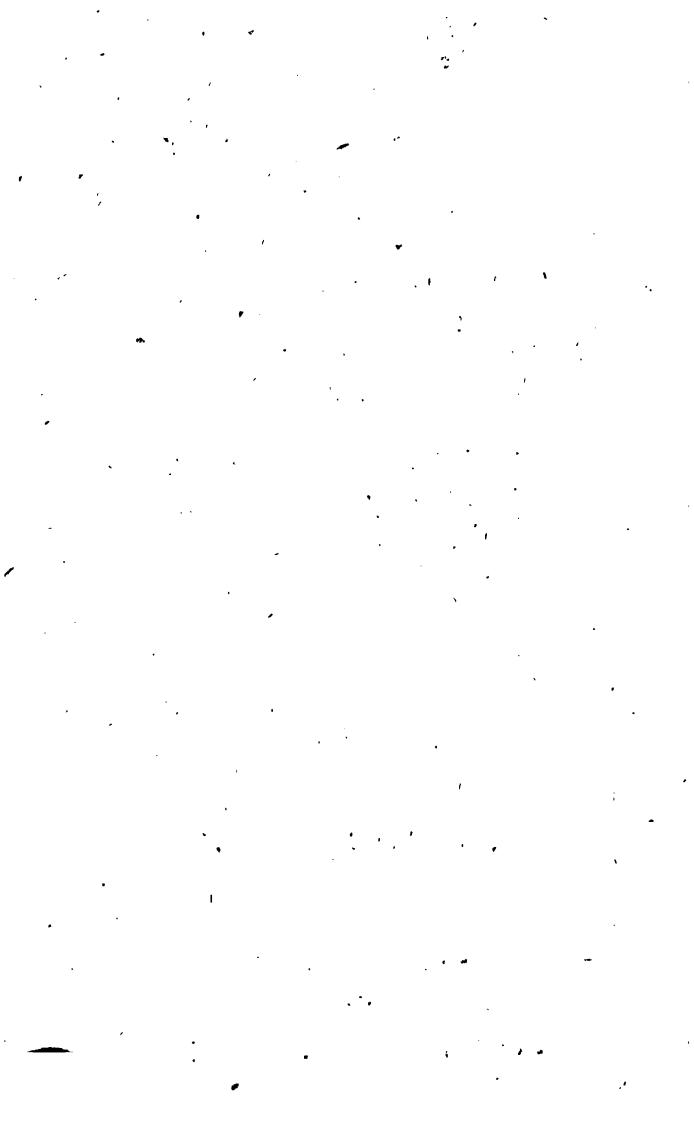

### Vorbericht.

Gegenwärtiger Band enthält, mit Ausnahme der kleinen Aufsätze in der Königsberger Zeitung, die in dem dritten Theile folgen werden, Hamann's sämmtliche, vor 1772 erschienene, Druckschriften.

Die Sofratischen Denkwurdigkeiten, von Hamann selbst der Anfang seiner Autorschaft genannt, wurden zu Ende gedruckt, erschiehen aber erst zu Anfang 1760, weil die in Salle verweigerte Censur den Druckaufgehalten hatte. Als Damann diese Schrift verfaßte, hatte er weder den Plato, noch selbst den Xenophon gelesen; Cooper und Charpentier waren, wie er in einem Briefe an Scheffner bekennt, die einzigen Bucher, mit denen er arbeitete. Da er zwen Jahre darauf den Plato las, merkte er daraus in dem Exemplare der Denkwurdigkeiten, nach welchem gegenwärtiger Abdruck gemacht ift, viele sinnverwandte Stel-Ien an. Sie werden im achten Bande mitgetheilt werden. Veranlassung dieser Schrift ist offenbar Hamann's damaliges Verhältniß zu den Zween, welchen sie gewidmet ist, (Kant und J. C. Berens,) besonders zu dem letteren, gewesen; es ift durch die Briefe an Kant und J. G. Lindner von 1759 in das hellste Lichgeset, und demjenigen, der sich hasselbe benm Lesen der sokratischen Denkwurdigkeiten zu vergegenwärtigen weiß, durfte nicht vieles hierin dunkel bleiben.

Die Wolfen sind theils durch Recensionen der schrätzen Denkwürdigkeiten, — eine sehr schnöde in den Hamburgischen Rachrichten, und eine schweichelnze in den Litteraturbriefen, — veranlaßt worden, theils und vielleicht noch mehr diest die unzünstige Aufnahme, so diese Schrift ben J. E. Berens und vermuthlich auch ben Kant gesunden. Ich fann hierüber für jest nur auf den folgenden Band verweisen, der überhaupt großentheils dem por-

liegenden jum Ausleger dienen wird.

Es folgen die Rreuzzüge des Philologen, eine Sammlung, zu deren Veranstal. tung Hamann durch den Verleger aufgemuntert wurde. Die dren ersten Stucke waren 1760 als Benlagen des Königsberger Intelligenzblattes, die dren folgenden 1761 einzeln, erschienen. Das vierte, an Katharing Berens gerichtet, sollte ein fenerlicher Abschied von jenem Blatte senn. Anlaß zum fünften gab die am Schlusse des Studes angeführte Schrift, welche Hamann nit ben, in der Vorrebe G. 108 eingerückten, Zeilen war zugefandt worden; wie er vermsthete, von dem Baron W...., an welchen die Briefe Th. I. S. 293 folgg. gerichter find. Die chimarischen Einfälle ließ Mendelssohn, der den ungenannten Verfasser fogleich erkannte, mit einer Beantwortung, die er Fulbert Kulm unterzeichnete, in ben 12ten Theil der, Litteraturbriefe einrucken. Auf diese Schrift, die Beantwortung und die dadurch veranlaßten Briefe, die schon in Abbe's Correspondenz abgedruckt sind, bezieht sich vieles in

Hamann's folgenden. Schriften; benn bie Beruhrung, in welche er mit den Berausgebern der Litteraturbriefe gekommen war, hatte nicht Unnaherung zur Folge, sondern Entfernung. Die Bellenistischen Briefe find wirkliche, an einen Königsberger Gesehrten, dessen Ma-me sich nicht vorfindet, gerichtete Briefe. Mit den Rascherenen wurde Trescho, Prediger m Morungen , dem man aus herder's Leben tennt, und deffen Zudringlichkeit gegen hamann Th. 1. S. 516 beschrieben ift, scherzhaft bewir-thet. Die Rhapsodie in kabbalistischer Profa ift das wichtigste Stuck der Samm. lung; alle Stralen, die in den fofeatischen Denkwurdigkeiten und in den Kreuzzügen sich ergossen haben, sind hier in einen Lichtkern pereinigt. Was darauf folgt, mußte, damit ein proentliches Bandchen wurde, jur Ausfüllung vienen.

Die Essais a la Mosaique erschienent ju gleicher Zeit mit den Krenzzügen. Das erste Stuck war schon 1761 einzeln gedrucks worden. Damann war um 1780 gesonnen, diese Schrift umzuarbeiten, es hat sich aber nichts darauf bezügliches in feinen Papieren vorgefunden.

Schriftsteller und Kunstrichter wurde durch eine 1762 erschienene Schrift von Sellius: Anmerkungen zum Gebrauche beutschen Spinstre S. 144. 145. verählaßt; Leser und Kunstichter durch Pagedorns Schrift über Bie Maleren.

Die fünf Hitte körlefe sind an J. G. Lindweis gerichtet, deffen Behtrag zu Schulb an blang en 1962 in den Litteraturbriefen uns gunstig beurtheilt worden war, und der eine kleine Schrift unter dem Titel: Briefwechset

ben Gelegenheit einiget Briefe bie neuteste Litteratur betreffend, Thorn 1762, dieser Beurtheilung entgegengestellt hatte. Die Zugabe sind die zwen, Th. 1. S. 506 erwähn-

ten, Briefe an Rant.

Die lette Schrift, über die Recensionent der Kreuzzüge, ist, außer den Essais, die einzige, wozu mir gar keine Berichtigungen, Zusfäße oder Etläuterungen von Hamann's Hand zugekommen noch bekannt geworden sind. Vielsleicht ist sie auch unter allen die einer Ausles

gung am wenigsten bedürfende.

Ich kann diesen Vorbericht nicht endigen, ohne wegen der zahlreichen Drucksehler, besonders in den griechischen Stellen, um Entschuldigung zu bitten. So viel Fleiß auf die Correctur gewandt worden ist, so hat doch die gewünschte Reinheit nicht erzielt werden konnen, worüber niemand sich wundern wird, der bedenkt, daß in diesen kanden das Grieschische die vor Aurzem, da es wieder aufzüstemmen glücklich begonnen hat, den Schulen, wie viel mehr den Druckerenen, bepnahe frem geworden war.

Munchen, ben 8. Sept. 1821.

/ Friedrich Roth.

# Sokratische Denkwürdigkeiten

für die lange Weile des Publicums

- Jusammengetragen

von einem Liebhaber der langen Weile.

Mit einer doppelten Zuschrift an Niemand und an Zween.

O curas hominum! o quantum est in rebus inane!

Quis leget haec? - - Min' tu issud ais? - - .

Nemo hercule - Nemo?

Vel DVO vel NEMO ...

PERSM & S

Amsterdam, 1759.

• . . . • . • • • • .

An das Publicum, over Niemand, den Kundbaren.

200g年 - 网络林州大学 estiff as it has The second of the To see maind road A true of Additional Park will respect the magigning of ១០ សេខ្យុ .... प्रत्याविश्ववीवश्वव्याः Motto and even langweilig ift at prese daß es einen 👯 ं ः त्रभाव सर्वातः COMPANIES Secretary of the grade

ns an emperation of Du führst einen Mameny und brauchst keinen Beweiß Deines Dasenns, Du findest Glauben, und thust keine Zeichen denselben zu verdienen, Du erhältst Ehre, und hast weder Begriff noch Gefühl das von. Wir wissen, daß es keinen Gößen in der Welt giebt. Ein Mensch bist Du auch nicht; doch mußt Du ein mensch lich Bild senn, das der Aberglaube vergottert hat. Es fehlt Dir nicht an Augen und Ohren, die aber nicht sehen, nicht hören; und das kunstliche Auge, das Du machst, das kinstliche Ohr, das Du pflanzest, ist, gleich den Deinigen, blind und taub. Du mußt alles wissen, und lernst nichts 3 Du mußt alles richten, und verstehst nichts.

Du dichtest, hast zu schaffen, bist über Feld, oder schläfst vielleicht, wenn Deine Priester laut rufen, und Du ihnen und ihrem Spotter mit Feuer antworten solltest. Dir werden täglich Opfer gebracht, die Andere auf Deine Rechnung verzehren, um aus Deinen starken Mahlzeiten Dein Leben wahrscheinlich zu machen. So eckel Du bist, nimmst Du doch mit allem für lieb, wenn man nur nicht leer vor Dir erscheint. Ich werfe mich wie der Philosoph zu den erhörenden Füßen eines Tyrannen. Meine Gabe besteht in nichts als Küchlein, von denen ein Gott, wie Du, einst barst. Ueberlaßssie daher einem Paar Deiner Anbeter, die ich durch diese Pillen von dem Dienst Deiner Eitelkeit zu reinigen wünsche. Weil Du die Züge menschlicher Unwissenheit und Neugierde an Deinem Gesichte trägst, so will ich Dir beichten, wer die Zween sind, denen ich durch De i ne Hände die

sen frommen Betrug spielen will. Der erste arbeitet am Stein der Wei. sen, wie ein Menschenfreund, der ihn für ein Mittel ansieht, den Fleiß, die bürgerlichen Tugenden und das Wohl des gemeinen Wesens zu befördern. Ich habe für ihn in der mystischen Sprache eines Sophisten geschrieben; weil Weisheit immer das verborgenste Geheimniß der Politik bleiben wird, wenn gleich die Alchymie zu ihrem Zweck kommt, alle die Menschen reich zu machen, welche durch des Marquis von Mirabeau fruchtbare Maximen bald! Frankreich bevölkern mussen. Nach dem heutigen Plan der Welt bleibt die Kunst Gold zu machen also mit Mecht das höchste Project und höchste Gut unserer Staatsklugen.

Der andere möchte einen so allgemeinen Weltweisen und guten Münzwardein abgeben, als Newton war. Kein Theil der Kritik ist sicherer, als die man für Gold und Silber erfunden hat. Daher kann die Verwirrung in dem Minzwesen Deutschlands so groß nicht senn, als die in die Lehrbucher eingeschlichen, so unter ans, gang und gebe sind.

Weil diese Küchlein nicht gekaut, sondern geschluckt werden müssen, gleich denjenigen, so die Cosmische Familie zu Florenz in ihr Wappen aufnahm, so sind sie nicht sür den Geschmack gemacht. Was ihre Wirkungen anbetrift, so lernte ben einem ähnlichen Gesühl derselben Wespasian zuerst das Glück De in es Namens erkennen, und soll auf einem Stuhl, der nicht sein Thron war, ausgerusen haben: VTI PV-TO, DEVS F10!

the contract of the second of the second The second of the second of the second and the state of t The state of the particle of the state of th The second of th The state of the s and the country of the second The same of the same of the same of the same to their an ourse division appear als his fire sid all verienigen Arm annia Stagger Countr enflant 🚰 Bween. Control of the second The street A SHARWAY AND A SHARWAY a with an office and dilim, the state of the s S. C. William 19 F. W. 19 5 year

NTT CONTRACTOR OF SECURITY

• . 

.

Das Publicum in Griechenland las die Denkwürdigkeiten des Aristoteles über die Naturgeschichte der Thiere, und Alezrander verstand sie. Wo ein gemeiner Leser nichts als Schimmen fehen möchste, wird der Affect der Freundschaft Ihzen, Meine Herren, in diesen Blättern vielleicht ein mikroskopisch Wäldchen entdecken.

Ich habe über den Sokrates auf eine sokratische Art geschrieben. Die Analogie war die Seele seiner Schlüsse, und er gab ihnen die Ir on ie zu ihrem Leibe. Ungewißheit und Zusversicht mögen mir so eigenthümlich senn als sie wollen, so mussen sie hier doch als ästhetische Nachahmungen, betrachetet werden.

In den Werken des Kenophon herrscht eine abergläubische, und in Platons eine schmärmerische Andacht; eine Ader ähnlicher Empfindungen läuft daher durch alle Theile dieser mimi= schen Arbeit. Es wurde mir am leich= testen gewesen seyn, den Griechen in ib=

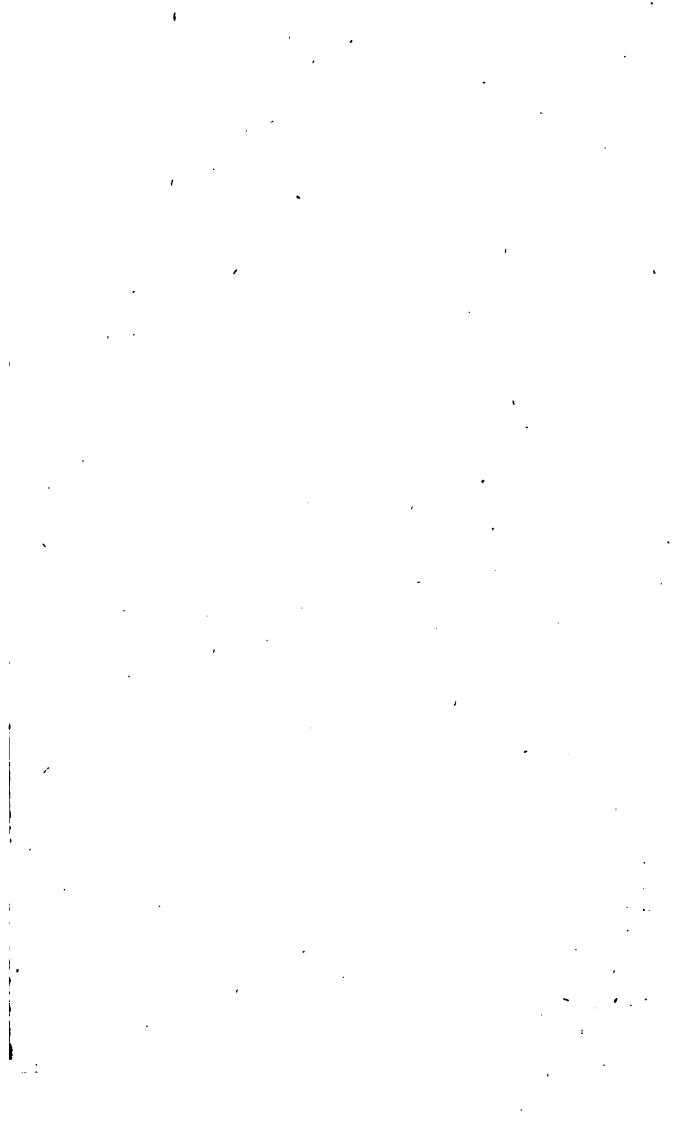

Das Publicum in Griechenland las die Denkwürdigkeiten des Aristoteles über die Naturgeschichte der Thiere, und Alezrander verstand sie. Wo ein gemeiner Leser nichts als Schimme l sehen möchzte, wird der Affect der Freundschaft Ihznen, Meine Herren, in diesen Blättern vielleicht ein mikroskopisch Wäldchen entdecken.

Ich habe über den Sokrates auf eine sokratische Art geschrieben. Die Analogie war die Seele seiner Schlüsse, und er gab ihnen die Ironie uihrem Leibe. Ungewißheit und Zusversicht mögen mir so eigenthümlich sepnals sie wollen, so mussen sie hier doch als ästhetische Nachahmungen betrachtet werden.

In den Werken des Kenophon herrscht eine abergläubische, und in Platons eine schwärmerische Andacht; eine Ader ähnlicher Empfindungen läuft daher durch alle Theile dieser mimi= schen Arbeit. Es wurde mir am leich= testen gewesen seyn, den Griechen in ib= rer Freymuthigkeit hierin näher zu koms men; ich habe mich aber bequemen mus= sen, meiner Religion den Schlener zu borgen, ben ein patriotischer St. John und platonischer Shaftesburn für ihren Unglauben und Mißglauben ge=

webt baben.

Sokrates war, meine Herren, kein gemeiner Kunstrichter. Er unterschied in den Schriften des Heraklitus dass jenige, was er nicht verstand, von dem, was er darin verstand, und that eine sehr billige und bescheidene Vermuthung von dem Verständlichen auf das Un= verständliche. Ben dieser Gelegenheit redete Gokrates von Lefern, welche schwimmen könnten. Ein Zusam= menfluß von Ideen und Empfinduns gen in jener lebenden Elegie vom Philosophen machte desselben Sake viel= leicht zu einer Menge kleiner Inseln, zu deren Gemeinschaft Brucken und Rähren der Methode fehlten.

Da Sie beide meine Freunde sind; so wird mir Ihr parthenisch Lob und Ihr parthenischer Tadel gleich angenehm

seyn. Ich bin ze. Eine kontingen als wei

The state of the s

## Sokratische Denkwürdigkeiten.

Einleitung.

Der Geschichte ver Philosophie ist es wie det Bilbsäule des französischen Staatsministers wegangen. Ein berühmter Künstler zeigte seinem Meissel daran; ein Monarch, der Mam eineines ganzen Jahrhunderts, gab dier Unterkannen der gab verleichen zum Denkmalzund bewunderste das Geschöpf seines Unterthanens der Gereste auf sein Bandmerk weisete, und, wie Noah oder der Goldster des Orosischen zum der Gett seines Volle der Konten nur der Gett seines Volle der Konten nur der Gett seines Volle der Konten nur der Gett seines Volle der Konten der ihre Konten der Gett seines Volle der Konten der ihr allein verepigen könnte.

Et lief auf ben Marthor zu, bot größinüsthig dem stummen Stein die Halfte seines weiten Reichs an, wenn er ihn lehren wollte, die andere Halfte zu regieren. Sollte unsere Historie Mythologie werden, so wird diese Umarmung eines todten Lehrers, der vhne Eigennuk Wunder der Erfüllung gesthan, in ein Mährchen verwandelt seyn, das den Reliquien von Pygmalions Leben ähnlich sehen wird. Ein Schöp er seines Wolstes in der Sprache unseres Wißes wird nach einer undenklichen Zeit eben so poetisch versstanden werden müssen, als ein Bildhauer seiner undenklichen Zeit eben so poetisch versstanden werden müssen, als ein Bildhauer seines Weise eines Weise eines

Es giebt in bem Tempel der Gelehrsamskeit wirklich einen Gohen, der unter seinem Bilde die Aufschrift der philosophischen Geschichte trägt, und dem es an Hohenpriesstern und Leviten nicht gesehlt. Stanley und Brucker haben und Kolossen geliefert, die eben so sonderbar und unvollendet sind als jenes Bild der Schönheit, das ein Griesche aus den Reihen aller Schönen, deren Eindruck ihm Absicht und Zufall verschaffen konnte, zusammensehte. Meisterstücke, die von gelehrten Kennern der Kunste immer sehr nichten bewundert und gesucht, von Klugen hingegen als abentheuerliche Gewächse such für die lange Weile und in theatralissschen Zeichnungen nachgeahmt werden.

Weil Stanley ein Britte und Bruster ein Schwabe ist, so haben sie beide die lange Weile des Publicums zu ihrem Ruhnt vertrieben; wiewohl das Publicum auch für die Gefälligkeit, womit es die ungleichen Fehsler dieser Nationalschriftsteller übersehen, geslobt zu werden verdient.

Deslandes, ein Autor von encyclisschem With hat eine chinesische Raminpuppe für das Kabinet des gallicanischen Geschmacks hervorgebracht. Der Schöpfer der schönen Natur scheint die größten Köpfe Franksteichs, wie Jupiter ehmals die Riesen, zur Schmiede der Strahlen und Schwärmer versdammt zu haben, die er zum tauben Wetsterleuchten und atherischen Feuerwerken nos

thig hat.

Aus den Urtheilen, die ich über alle dies se ehrlichen und seinen Versuche von einem kristischen System der philosophischen Geschichte gefällt, läßt sich mehr als wahrscheinlich schlies hen, daß ich keines davon gelesen, sondern bloß den Schwung und Ton des gelehrten Haufens nachzuahmen, und denjenigen, zut deren Besten ich schreibe, durch ihre Nachahsmung zu schmeicheln suche. Unterdessen glausde ich zuverläßiger, daß unsere Philosophie eine andere Gestalt nothwendig haben müßzte, wenn man die Schicksale dieses Namens oder Wortes: Philosophie, nach den Schatztrungen der Zeiten, Köpfe, Geschlechter

und Wölket, nicht wie ein Gelehtter oder Weltweiser selbst, sondern als ein müßiger \*) Zuschauer ihrer olympischen Spiele studirt hätte oder zu studiren wüßte.

Ein Phrygier; wie Aesop, der sich nach den Gesetzen seines Klima, wie man setzt redet, Beit nehmen mußte, klug zu wers den, und ein so natürlicher Tropf, als ein La Fontainte, der sich besser in die Denstungsart der Thiere als der Menschen zu schiere als der Menschen zu schiere als der Menschen zu schiere aus der Menschen zu schiere und anstatt gemalter Philosophen oder ihrer zierlich verstümmelten Brustbilder, ganz ans dere Geschöpfe zeigen, und ihre Sitten und Sprüche, die Legenden ihrer Lehren und Thaten mit Farben nachahmen, die dem Leben nacher kamen.

Doch sind vielleicht die philosophischen Ehroniken und Bildergallerien weniger zu tas deln, als der schlechte Gebrauch, den ihre Liebhaber davon machen. Ein wenig Schwärsmeren und Aberglauben würde hier nicht nur Nachsicht verdienen, sondern etwas von diessem Sauerteige gehört dazu, um die Seele zu einem philosophischen Heroismus in Sahstung zu seizen. Ein brennender Ehrgeitz nach Wahrheit und Tugend, und eine Erspeitz

griechisch Argus.

vberungswuth aller Lügen und Laster, die nämlich nicht dafür erkannt werden, noch seyn wollen; hierin besteht der Heldengeist eines Weltweisen.

Wenn Casar Thranen vergießt bep der Saule des macedonischen Jünglings, und dieser bep dem Grabe Achills mit Eisersucht an einen Herold des Ruhms denkt, wie der blinde Minnefanger war: so biegt ein Erasmus im Spott sein Knie für den heiligen Sokrates, und die hellenistische Muse unsers von Bar muß den komischen Schatten eines Thomas Dia soirus beunruhigen, um uns die unterirdische Wahrheit zu predigen: daß es göttliche Menschen unter den Heiden gab, daß wir die Wolke dieser Zeugen nicht verachten sollen, daß sie der Himmel zu seinen Boten und Dollmetschern salbte, und zu eben dem Beruse unter ihrem Geschlecht einweihte, den die Propheten unter den Juden hatten.

Wie die Natur uns gegeben, unsere Ausgen zu dffnen; so die Geschichte, unsere Ohsten. Einen Körper und eine Begebenheit dis auf ihre ersten Elemente zergliedern, heißt, Gottes unsichtbares Wesen, seine ewige Kraft und Gottheit ertappen wollen. Wer Mose und den Propheten nicht glaubt, wird daher immer ein Dichter, wider sein Wissen und Wollen, wie Buffon über die Geschichte

der Schöpfung, und Montesquieu über die Geschichte des romischen Reichs.

Wenn kein junger Sperling ohne un= sern Gott auf die Erde kallt, so ist kein. Denkmal alter Zeiten für uns verloren ge= gangen, das wir zu beklagen hatten. Soll= te seine Vorsorge sich nicht über Schriften erstrecken, da Er Selbst ein Schriftsteller geworden, und der Geist Gottes so genau gewesen, den Werth der ersten verbotenen Bu= cher aufzuzeichnen, die ein frommer Eifer un= serer Religion dem Feuer geopfert? \*) Wir bewundern es an Pompeius als eine kluge und edle Handlung, daß er die Schriften seines Feindes Sertorius aus dem Wege raumte; warum nicht an unserm Herrn, daß er die Schriften eines Celsus untergehen lassen? Ich menne also nicht ohne Grund, daß Gott für alle Bücher, woran uns was gelegen, wenigstens so viel Ausmerksamkeit getragen, als Casar für die beschriebene Rol= ke, mit der er in die See sprang, oder Paulus für sein Pergamen zu Troada. \*\*)

Hatte der Kunstler, welcher mit einer Linsse durch ein Nadelohr traf, nicht an einem Scheffel Linsen genug zur Uebung seiner ersworbenen Geschicklichkeit? Diese Frage mochste man an alle Gelehrte thun, welche die

<sup>\* \*)</sup> Apostelgesch. XIX. 19.

<sup>\*\*) 2</sup> Tim. IV. 13.

Werke der Alten nicht klüger, als jener die Linsen, zu brauchen wissen. Wenn wir mehr hatten, als uns die Zeit hat schenken wolsten, so würden wir selbst genothiget werden, unsere kadungen über Bord zu wersen, unsere Bibliotheken in Brand zu stecken, wie die

Hollander das Gewürz.

Mich wundert, daß noch keiner so viel über die Historie gewagt, als Baco für die Physik gethan.\*) Bolingbroke giebt seinem Schüler den Rath, die altere Geschichte übershaupt wie die heidnische Götterlehre und als ein poetisch Wörterbuch zu studiren. Doch vielleicht ist die ganze Historie mehr Mythoslogie, als es dieser Philosoph mennt, und gleich der Ratur ein versiegelt Buch, ein verdeckstes Zeugniß, ein Rathsel, das sich nicht auslösen läßt, ohne mit einem andern Kalsbe, als unserer Vernunft, zu pflügen.

Meine Absicht ist es nicht, ein Historischen graph des Sokrates zu senn; ich schreisbe bloß seine Denkwürdigkeiten, wie Düclos vergleichen zur Geschichte des XVIIIten Jahrhunderts für die lange Weisle des schonen Publicums herausgegeben.

2 \*

<sup>\*)</sup> Die Geschichts = Wissenschaft bes scharffinnisgen Chlabenius ist bloß als ein nugslich Supplement unserer scholastischen ober akademischen Bernunftlehre anzusehen.

der Schöpfung, und Montesquieu über die Geschichte des romischen Reichs.

. Wenn kein junger Sperling ohne un= sern Gott auf die Erde fällt, so ist kein. Denkmal alter Zeiten für und verloren gegangen, das wir zu beklagen hätten. Sollte seine Vorsorge sich nicht über Schriften ekstrecken, da Er Selbst ein Schriftsteller geworden, und der Geist Gottes so genau gewesen, den Werth der ersten verbotenen Bucher aufzuzeichnen, die ein frommer Eifer un= serer Religion dem Feuer geopfert? \*) Wir bewundern es an Pompejus als eine kluge und edle Handlung, daß er die Schriften seines Feindes Sertorius aus dem Wege raumte; warum nicht an unserm Herrn, daß er die Schriften eines Celsus untergehen lassen? Ich menne also nicht ohne Grund, daß Gott für alle Bucher, woran uns was gelegen, wenigstens so viel Ausmerksamkeit getragen, als Casar für die beschriebene Rol= ke, mit der er in die See sprang, oder Paulus für sein Pergamen zu Troada. \*\*) 💉

Hatte der Kunstler, welcher mit einer Lin= se durch ein Nadelohr traf, nicht an einem Scheffel Linsen genug zur Uebung seiner er= worbenen Geschicklichkeit? Diese Frage moch= te man an alle Gelehrte thun, welche die

<sup>\*\*)</sup> Apostelgesch. XIX. 19.
\*\*) 2 Tim. IV. 13.

Werke der Alten nicht klüger, als jener die Linsen, zu brauchen wissen. Wenn wir mehr hatten, als uns die Zeit hat schenken wolten, so würden wir selbst genothiget werden, unsere Ladungen über Bord zu wersen, unsere Bibliotheken in Brand zu stecken, wie die

Hollander das Gewürz.

Mich wundert, daß noch keiner so viel über die Historie gewagt, als Baco für die Physik gethan.\*) Bolingbroke giebt seinem Schüler den Rath; die altere Geschichte übershaupt wie die heidnische Götterlehre und als ein poetisch Wörterbuch zu studiren. Doch vielleicht ist die ganze Historie mehr Mythoslogie, als es dieser Philosoph mennt, und gleich der Natur ein versiegelt Buch, ein verdeckstes Zeugniß, ein Rathsel; das sich nicht auslösen läßt, ohne mit einem andern Kalsbe, als unserer Vernunft, zu pflügen.

Meine Absicht ist es nicht, ein Historischen graph des Sokrates zu senn; ich schreisbe bloß seine Denkwürdigkeiten, wie Düclos dergleichen zur Geschichte des XVIIIten Jahrhunderts für die lange Weisle des schonen Publicums herausgegeben.

2 \*

<sup>\*)</sup> Die Geschichts = Wissenschaft bes scharffinnisgen Chlaben ius ist bloß als ein nutelich Supplement unserer scholastischen ober akademischen Bernunftlehre anzusehen.

Es ließe sich freylich ein so sinnreicher Wersuch über das Leben Sofrates schreiben, als Blackwell über den Homer geliesert. Sollte der Vater der Weltweisheit nicht diesser Ehre naher gewesen seyn, als der Vater der Dichtkunst? Was Cooper herausgegeben, ist nichts als eine Schulübung, die den Eckel so wohl einer Lob = als Streit = Schrift mit sich führt.

Sokrates besuchte ofters die Werkstätte eines Gerbers, der sein Freund war, und Simon hieß. Der Handwerker hatte den ersten Einfall, die Gespräche des Sokrates aufzuschreiben. Dieser erkannte sich vielleicht in denselben besser als in Platons, bey deren Lesung er gestutzt und gefragt haben soll: Was hat dieser junge Mensch im Sinn aus mir zu machen? ——Wenn ich nur so gut als Simon der Gerber meinen Held verstehe!

## Erster Abschnitt.

Sokrates hatte nicht vergebens einen Bild= hauer und eine Wehmutter zu Eltern gehabt. Sein Unterricht ist jederzeit mit den Hebam= menkunsten verglichen worden. Man vergnügt sich noch diesen Einfall zu wiederholen, ohne daß man selbigen als das Saamkorn einer fruchtbaren Wahrheit hatte aufgehen lassen. Dieser Ausdruck ist nicht blos tropisch, son= dern zugleich ein Knauel vortrefflicher Begriffe, die jeder Lehrer zum Leitfaden in der Erziehung des Verstandes nothig hat. der Mensch nach der Gleichheit Gottes er= schaffen worden, so scheint der Leib eine Figur oder Bild der Seelen zu senn.\*) Wenn uns unser Gebein verholen ist, weil wir im Verborgenen gemacht, weil wir gebildet werden unten in der Erde; wie viel mehr werden unsere Begriffe im Verbor= genen gemacht, und können als Gliedmassen unsers Verstandes betrachtet werden. Daß

<sup>\*)</sup> Siehe die folgende Anmerkung.

ich sie Gliedmassen- des Verstandes nenne, hindert nicht, jeden Begriff als eine beson- dere und ganze Geburt selbst anzusehen. So= krates war also bescheiden genug, seine Schul= weisheit mit der Kunst eines alten Wei= bes zu vergleichen, welches bloß der Arbeit der Mutter und ihrer zeitigen Frucht zu Hül= fe kommt, und beiden Handreichung thut.

Die Kraft der Trägheit und die ihr entsgegengesetzt scheinende Kraft des Stolzes, die man durch so viel Erscheinungen und Beobsachtungen veranlasset worden in unserm Wilsen anzunehmen, bringen die Unwissenheit, und die daraus entspringenden Irrthümer und Vorurtheile nebst allen ihren schwesterlichen Leidenschaften hervor. Von dieser Seite ahmste also Sofrates seinen Vater nach, einen Bildhauer, der, indem er wegnimmt und hauet, was am Holze nicht seyn soll, eben dadurch die Form des Bildes fördert.\*) Daher hatten die großen Männer seiner Zeit zus

<sup>\*)</sup> Worte unsers Kirchenvaters, Martin Luthers, bey bessen Namen ein richtig und fein denkenster Schwärmer jüngst uns erinnert hat, daß wir von diesem großen Mann nicht nur in der deutschen Sprache, sondern über ha upt nicht so viel gelernt, als wir hätten sollen und können.

xeichenden Grund über ihn zu schrehen, daß er alle Eichen ihrer Walder falle, alle ihre Kld= per verderbe, und aus ihrem Holze nichts

als Spane zu machen verstünde.

Sofrates wurde vermuthlich ein Bild= hauer, weil sein Vater einer war. Daß er in dieser Kunst nicht mittelmäßig geblieben, hat man darqus geschlossen, weil zu Athen seine dren Bildsaulen der Gratien aufgehoben worden. Man war ehemals gewohnt gewesen, diese Göttinnen zu kleiden; den altväterischen Gebrauch hatte Sofrates nachgeahmt, und seine Gratien widersprachen dem Costume des damaligen Götterspstems und der sich darauf grundenden schönen Kunste. Wie Sofrates auf diese Neuerung gekommen; ob es eine Eingebung seines Genius, oder eine Eitelkeit, seine Arbeiten zu unterscheiden, oder die Einfalt einer naturlichen . Schamhaftigkeit geme= sen, die einem andächtigen Athenienser wun= derlich vorkommen mußte — weiß ich nicht. Es ist aber nur gar zu wahrscheinlich, daß diese-neugekleideten Gratien so wenig ohne An= fechtung werden geblieben seyn, als die neugekleideten Gratien unserer heutigen Dicht= funst.

Hier ist der Ort, die Uebersichtigkeit eini= ger gegen das menschliche Geschlecht und des= sen Aufkommen gar zu witzig gesinnter Pa-trioten zu ahnden, die sich die Verdienste des Bildhauers im Sofrates so groß vorstellen,

daß sie den Weisen darüber verkennen, den Bildhauer vergöttern, um desto füglichet über des Zimmermanns Gohn spotten zu kon= nen. Wenn sie in Ernst an Gokrates glauben, so sind seine Spruche Zeugnisse wider sie. Diese neuen Athenienser sind Nachkom= men seiner Ankläger und Giftmischer, abge= schmacktere Verläumder und grausamere Mör=

der denn ihre Vater.

Bey der Kunst, in welcher Sokrates erzogen worden, war sein Auge an der Schonheit und ihren Berhaltnissen so gewohnt und geubt, daß sein Geschmack an wohlgebildeten Junglingen uns nicht befremden darf. Wenn man die Zeiten bes Heidenthums \*) kennt, in denen er lebte, so ist es eine thörichte Mu= he, ihn von einem Laster weiß zu brennen, das unsere Christenheit an Sokrates überse= hen sollte, wie die artige Welt an einem Tous= kaint die kleinen Romane seiner Leidenschaften, als Schönfleckchen seiner Sit= ten. Sokrates scheint ein aufrichtiger Mann gewesen zu seyn, dessen Handlungen von dem Grund seines Herzens, und nicht von dem Eindruck, den andere davon haben, bestimmt werden. Er leugnete nicht, daß seine ver= borgenen Reigungen mit den Entdeckungen des Gesicht deuters eintrafen; er

<sup>)</sup> Róm. I.

gestand, daß dessen Brille recht gesehen hatte. Ein Mensch, der überzeugt ist, daß er nichts weiß, kann, ohne sich selbst Lugen zu strafen, kein Kenner seines guten Herzens seyn. Daß er das ihm beschuldigte Laster gehaßt, wissen wir aus seinem Eifer gegen dasselbe, und in seiner Geschichte sind Merkmale seiner Unschuld, die ihn bennahe lossprechen. Man kann keine lebhafte Freundschaft ohne Sinnlichkeit fühlen, und eine metaphysische Liebe sündigt vielleicht grober am Nervensaft, als eine thierische an Fleisch und Blut. Sokrates hat also ohne Zweifel für seine Lust an einer Harmonie der außerlichen und innerlichen Schönheit, in sich selbst leis den und streiten mussen. Ueberdieß wurden Schönheit, Starke des Leibes und Geistes, nebst dem Reichthum an Kindern und Gutern, in dem jugendlichen Alter der Welt für Sinnbilder gottlicher Eigenschaften und Fuß= stapfen gottlicher Gegenwart erklart. Wir denken jetzt zu abstract und mannlich, die menschliche Natur nach dergleichen Zufällig-keiten zu beurtheilen. Selbst die Religion lehrt uns einen Gott, der kein Ansehen der Person hat; ohngeachtet der Mißverstand des Gesetzes die Juden an gleiche Vorurtheile hierin mit den Heiden gebunden hieft. Ihre gesunde Vernunft, woran es den Juden und Griechen so wenig fehlte als unsern Christen und Muselmannern, stieß sich daran,

påß der Schönste unter den Menschenkindern ihnen zum Erlöser versprochen war, und daß ein Mann der Schmerzen, voller Wunden und Striemen, der Held ihrer Erwartung seyn follte. Die Heiden waren durch die klugen Fabeln ihrer Dichter an dergleichen Widersprüche gewöhnt; bis ihre Sophisten, wie unsere, solche als einen Vatermord verdammten, den
man an den ersten Grundsäßen der menschsichen Erkenntniß begeht.

Von solchem Widerspruch finden wir ein Beyspiel an dem Delphischen Orakel, das Denjenigen für den weisesten erkannte, der gleichwohl von sich gestand, daß er nichts wis= se. Strafte Sofrates das Orafel Lügen, pder das Orakel ihn? Die stärksten Geister unserer Zeit haben für diesesmal die Priester rinn für eine Wahrsagerinn gehalten, und sich innerlich über ihre Aehnlichkeit mit dem Water Sokrates gefreut, der es für gleich anständig hielt, einen Idioten zu spielen odet Gottern zu glauben. Ist übrigens der Ver= dacht gegründet, daß sich Apoll nach den Menschen richte, weil diese zu dumm sind sich nach ihm zu richten: so handelt er als ein Gott, dem es leichter fällt zu philippi= siren oder zu sokratisiren, als uns, Apollos zu seyn.

Die Ueberlieferung eines Götterspruches will aber so wenig als ein Komet sagen für

einen Philosophen von heutigem Geschmack. Wir mussen nach seiner Meynung in dem Buche, welches das thorichtste Wolf auf uns gebracht, und in den Ueberbleibseln der Griechen und Romer, so bald es auf Orakel, Erscheinungen, Traume und dergleichen Me= teore ankommt, diese Mährchen unserer Kinder und Ammen (denn Kinder und Am= men sind alle verfloßne Jahrhunderte gegen unser lebendes in der Kunst zu erfahren und zu denken) \*) absondern, oder selbige als die Schnörkel unserer Alpendichter bez wundern. Gesetzt, dieses würde alles so reichlich eingeräumt, als man unverschämt senn konnte es zu fordern: so wird Bayle, einer ihrer Propheten, zu dessen Fußen diese Kreter mit so viel Anstand zu gahnen ge= wohnt sind, weil ihr Gamaliel\*\*) gahnt, Diesen Zweiflern antworten, daß, wenn alle Diese Begebenheiten mit dem Einfluß der Ge= stirne in gleichem Grade der Falschheit stehen, wenn alles gleichartig erlogen und erdacht ift, dennoch der Wahn, die Einbildung und der Glaube daran zu ihrer Zeit und an ihrem Ort wirklich größere Wunder veranlaßt ha=

<sup>\*)</sup> Das heißt, Essais und Pensees ober Loisirs

<sup>\*\*)</sup> Baple eiferte für die Religionsbuldung wie Dieser Pharisaer, Apost, Gesch. V.

be und veranlassen könne, als man den Kometen, Orakelsprüchen und Träumen selbst
jemals zugeschrieben hat, noch zuschreiben wird.
In diesem Verstande sollten aber die Zweisler mehr Recht als unsere Empiriser behalten, weil es menschlicher und Gott anständiger aussieht, uns durch unsere eigenen Grislen und Hirngespinste, als durch eine so entfernte und kostbare Masch in eren, wie das
Firmament und die Geisterwelt unseren blöden Augen vorkommt, zu seinen Absichten
zu regieren.

## Zweiter Abschnitt.

Ein Mann, der Geld zu verlieren hatte, und vermuthlich auch Geld zu verlieren versstand, den die Geschichte Kriton nennt, soll die Unkosten getragen haben, unsern Bildshauer in einen Sophisten zu verwandeln. Wer der etymologischen Miene seines Namenstraut, wird diesen Anschlag einem weitsehensden Urtheil, ein leichtgläubiger Schüler der täglichen Erfahrung hingegen einem blinden Geschmack an Sokrates zuschreiben.

Die Reihe der Lehrmeister und Lehrmeissterinnen, die man dem Sokrates giebt, und die Kriton ohne Zweisel besolden mußte, ist ansehnlich genug; und voch blied Sokrates unwissenden eine Beleidigung, die man aber dem aufrichtigen Elienten und Canzbidaten scheint vergeben zu haben, weil sie auf ihn selbst am schwersten zurück siel. Das Loos der Unwissenheit und die Blöße derselzben macht eben so unversähnliche Feinde als die Ueberlegenheit an Verdiensten und die

Ein Mensch, der nichts weiß und der nichts hat, sind Zwillinge eines Schicksals. Der Fürwißige und Argwöhnische zeichnen und foltern den ersten als einen Betrüger; wie der Gläubiger und Räuber den letzten, un= terdessen der Bauerstolz des reichen Mannes und Polyhistors beide verachtet. Eben daher bleibt die philosophische Göttin des Glücks eine bewährte Freundinn des Dummen, und durch ihre Vorsorge entgehen die Einfalle des Armen den Motten länger als blanke Kleider und rauschende Schlafröcke, als die Hyposthesen und Formeln der Kalender = Systemstand Projektmacher, als die sibyllinischen Blätzter der Stern = und Staatssehet.

Sofrates scheint von seiner Unwissenheit so viel geredet zu haben als ein Sppochonstisst von seiner eingebildeten Krankheit. Wieden dieses Uebel selbst kennen muß, um eisten Milzsüchtigen zu verstehen und aus ihmt klug zu werden; so gehört vielleicht eine Spmpathie der Unwissenheit dazu, von der sofratischen einen Begriff zu haben.

Erkenne dich Selbst! sagte die Thür jenes berühmten Tempels allen denen, die hereingingen, dem Gott der Weisheit zu öpfern und ihn über ihre kleinen Händel um

Rath zu fragen. "Alle lasen, bewunderteit und wußten auswendig diesen Spruch. Man trug ihn wie der Stein, in den er gegraben war, vor der Stirn, ohne den Sinn davon zu begreifen. Der Gott lachte ohne Zweifel unter seinem guldenen Bart; als ihm die küzliche Aufgabe zu Sokrates Zeiten vorgelegt wurde: Wer der weiseste unter allen damals lebenden Menschen ware ? Sophofles und Euripides wurden nicht so große Muster für die Schaubühne, oh= ne Zergliederungskunst des menschlichen Her= zens, geworden sepn. Sokrates übertraf sie - aber beide an Weisheit, weil er in der s Selbsterkenntniß weiter als jene gekommen war, und wüßte, daß er nichts wüßte. Apoll antwortete jedem schon vor der Schwelse: wer weise ware und wie man es werden könne? jest war die Frage übrig: Wer Sich Selbst erkenne? und woran man sich in dieser Prufung zu halten hatte? Geh, Cha-tephon, lernes von Deinem Freunde. Kein Sterblicher kann die Achtsamkeit und Ent= außerung eines Lehrmeisters sittsamer treiben, als womit Apoll seine Anbeter zum Verstan= be seiner Geheimnisse gangelte. Aue diese Winke und Bruchstücke der altesten Geschich= te und Tradition bestätigen die Beobachtung, welche Paulus und Barnabas den Lykaoniern vorhielten, daß Gott auch unter ihnen sich selbst nicht un bezeuget gelassen, auch ihnen

vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben. \*) Mit wie viel Wahr= peit singt also nicht unsere Kirche:

Wohl uns des feinen Herren!

Ein sorgfaltiger Ausleger muß die Nasturforscher nachahmen. Wie diese einen Körper per in allerhand willführliche Verbindungen mit andern Körpern versehen, und fünstliche Erfahrungen erfinden, seine Eigenschaften auszuholen, so macht es jener mit seinem Terte. Ich habe des Sokrates Sprüchwort mit der Delphischen Ueberschrift zusammen gehalten; jeht will ich einige andere Versuchethun, die Energie desselben sinnlicher zu machen.

Die Wörter haben ihren Werth, wie die Zahlen, von der Stelle, wo sie stehen, und ihre Begriffe sind in ihren Bestimmungen und Verhältnissen, gleich den Münzen, nach Ort und Zeit wandelbar. Wenn die Schlange der Eva beweiset: Ihr werdet sehn wie Gott, und Jehova weissagt: Siehe! Ab am ist worden als Unser einer; wenn Salomo ausruft: Alles ist eitel! und ein alter Geck es ihm nachpfeist: so sieht man, daß einerley Wahrheiten mit einem sehr entgegengesetzen Geist ausgesproschen werden können.

Ueber=

<sup>\*)</sup> Apostelgesch. XIV.

Ueberdem leidet jeder Satz, wenn er auch aus einem Munde und Herzen quillt, unendlich viel Nebenbegriffe, welche ihm die geben, so ihn annehmen, auf eben die Art, als die Lichtstralen diese oder jene Farbe werden, nach der Flache, von der sie in un= ser Auge zurückfallen. Wenn Sofrates dem Kriton durch sein: Nichts weiß ich! Rechenschaft ablegte, mit eben diesem Worte die gelehrten und neugierigen Athenienser abwies, und seinen schönen Jünglingen die Wer= leugnung ihrer Eitelkeit zu erleichtern, und ihr Vertrauen durch seine Gleichheit mit ih= nen zu gewinnen suchte: so wurden die Umschreibungen, die man nach diesem drenfachen Gesichtspunkte von seinem Wahlspruche ma= chen müßte, so ungleich einander aussehen, als bisweilen dren Bruder, die Sohne eines leiblichen Waters sind.

Wir wollen annehmen, daß wir einem Unsbekannten ein Kartenspiel anboten. Wennt dieser und antwortete: Ich spiele nicht; so würden wir dieß entweder außlegen müssen, daß er das Spiel nicht verstände, oder eine Abneigung dagegen hätte, die in dkonomisschen, sittlichen oder andern Gründen liegen mag. Geseht aber, ein ehrlicher Mann, von dem man wüßte, daß er alle mögliche Stärske im Spiel besäße und in den Regeln so wohl, als verbotenen Künsten desselben bew ans dert wäre, der ein Spiel aber njemals ans

ders als auf den Fuß eines unschuldigen Zeit= vertreibes lieben und treiben könnte, würde in einer Gesellschaft von feinen Betrügern, die für gute Spieler galten, und denen er von beyden Seiten gewachsen ware, zu einer Parthie mit ihnen aufgefordert. Wenn die= ser sagte: Ich spiele nicht, so wurden wir mit ihm den Leuten ins Gesicht sehen mussen, mit denen er redet, und seine Worte also ergänzen können: Ich spiele nicht, nämlich, "mit solchen, als ihr send, welche "die Gesetze des Spieles brechen und das Glück "desselben stehlen. Wenn ihr ein Spiel an"bietet, so ist unser gegenseitiger Vergleich, "den Eigensinn des Zufalls für unsern Mei= "ster zu erkennen, und ihr nennt die Wis-"senschaft eurer geschwinden Finger Zufall, "und ich muß ihn dafür annehmen, wenn "ich will, oder die Gefahr wagen, euch zu "beleidigen, oder die Schande wählen, euch "nachzuahmen. Hättet ihr mir den Antrag "gethan, mit einander zu versuchen, wer der "beste Taschenspieler von uns in Karten wa= "re; so hatte ich anders antworten, und viel= "leicht mitspielen wollen, um euch zu zeigen, "daß ihr so schlecht gelernt habt Karten ma=
", den, als ihr versteht, die euch gegeben wer=
", den, nach der Kunst zu werfen." In die=
se rauhen Tone läßt sich die Meinung des
Sokrates auslosen, wenn er den Sophisten, den Gelehrten seiner Zeit, sagte: Ich weiß

nichts. Daher kam es, daß dieses Wort ein Dorn in ihren Augen und eine Geissel auf ihren Rücken war. Alle Einfalle des Sokrates, die nichts als Auswürfe und Absonderungen seiner Unwissenheit waren, schienen ihnen so fürchterlich, als die Haare an dem Haupte Medusens, dem Nabel

der Aegide.

Die Unwissenheit des Sofrates war Empfindung aber und einem Lehrsat ist ein größerer Unterscheid, als zwischen einem lebenden Thier und anatosmischen Gerippe desselben. Die alten und neuen Skeptiker mögen sich noch so sehr in die Löwenhaut der sokratischen Unwissenheit einwickeln, so verrathen sie sich durch ihre Stimme und Ohren. Wissen sie nichts; was braucht die Welt einen gelehrten Besweiß davon? Ihr Heucheltrug ist lächerlich und unverschämt. Wer aber so viel Scharfssinn und Beredsamkeit nothig hat, sich selbst von seiner Unwissenheit zu überführen, muß in seinem Herzen einen mächtigen Widerwilslen gegen die Wahrheit derselben hegen.

Unser eigen Dasen und die Eristenz als ler Dinge außer uns muß geglaubt und kann auf keine andere Art ausgemacht wers den. Was ist gewisser als des Menschen Ende, und von welcher Wahrheit giebt es eine allgemeinere und bewährtere Erkenntniß? Niemand ist gleichwohl so klug, solche zu glaus

3 \*

ben, als der, wie Moses zu verstehen giebt, von Gott selbst gelehrt wird, zu bedenken, daß er sterben musse. Was man glaubt, hat daher nicht nothig bewiesen zu werden, und ein Saß kann noch so unumstößlich bewiesen seyn, ohne deßwegen geglaubt zu wersen.

Es giebt Beweise von Wahrheiten, die so wenig taugen, als die Anwendung, die man von den Wahrheitn selbst machen kann; \*) ja man kann den Beweis eines Saßes glauben, ohne dem Saß selbst Bepfall zu geben. Die Gründe eines Hume mögen noch so triftig sepn, und ihre Widerslegungen immerhin lauter Lehnsätze-und Zweissel: so gewinnt und verliert der Glaube gleich viel ben dem geschicktesten Rabulisten und ehrlichsten Sachwalter. Der Glaube ist kein Werk der Vernunft und kann daher auch keinem Angriff derselben unterliegen; weil Glauben so wenig durch Gründe geschieht, als Schmecken und Sehen.

Die Beziehung und Uebereinstimmung der Begriffe ist eben dasselbe in einer Des monstration, was Verhältniß und Symmes trie der Zahlen und Linien, Schallwirbel

<sup>\*)</sup> Ein Philosoph las über die Unsterblichkeit der Seelen so überzeugend, daß seine Zuhörer vor Freuden Selbstmörder wurden, wie uns Lac-tanz erzählt.

und Farben in der musikalischen Composition und Maleren ist. Der Philosoph ist dem Geset der Nachahmung so gut unterworfen, als der Poet. Für diesen ist seine Muse und ihr hieroglyphisches Schattenspiel so wahr, als die Vernunft und das lehrgebaude der= selben für jenen. Das Schicksal setze ben größten Weltweisen und Dichter in Um= stånde, wo sie sich beide selbst fühlen; so verleugnet der eine seine Vernunft und entdeckt uns, daß er keine beste Welt glaubt, so gut er sie auch beweisen kann; und der andere sieht sich seiner Muse und Schukengel beraubt, bey dem Tode seiner Met a. Die Einbildungskraft, ware sie ein Sonn'enpferd und hatte Flügel der Morgenrothe, kann also keine Schöpkerinn des Glaubens Tepn.

Ich weiß für des Sokrates Zeugniß von seiner Unwissenheit kein ehrwürdiger Siegel und zugleich keinen bessern Schlüssel, als den Orakelspruch des großen Lehrers der Hei=

ben:

Εἰ δέ τις δοκεῖ εἰδέναι τι , οὐδέπω οὐδὰν έγνωκε καθώ ς Τα γνώναι. Εὶ δέ τις άγαπα τὸν ΘΕΟΝ, οὖτος ἔγνωται ὑπ' αὐτοῦ.

So jemand sich dünken läßt, er wisse etwas, der weiß noch nichts, wie er wissen soll. So aber jemand Gott liebt, der wird von ihm erkannt—\*)

—— als Sofrates vom Apoll für einen Weisen. Wie aber das Korn aller unserer natürlichen Weisheit verwesen, in Unwissen= heit vergehen muß, und wie aus diesem To de, aus diesem Nichts, das Leben und We= sen einer höheren Erkenntniß neu geschaffen hervorkeime; so weit reicht die Nase eines Sophisten nicht. Kein Maulwurfshügel, sondern ein Thurm Libanons muß es seph, der nach Damesek gafft. \*\*)

Was ersetzt ben Homer die Unwissen= heit der Kunstregeln, die ein Aristoteles nach ihm erdacht, und was ben einem Shake 8= pear die Unwissenheit oder Uebertretung jener kritischen Gesetze? Das Genie, ist die einmuthige Antwork. Sokrates hatte also Freylich gut unwissend seyn; er hatte einen Genius, auf dessen Wissenschaft er sich verlassen konnte, den er liebte und fürchtete als seinen Gott, an dessen Frieden ihm mehr gelegen war, als an aller Vernunft der Egypter und Griechen, dessen Stimme er glaubte, und durch desfen Wind, wie der erfahrne Wurmdoctor Hill uns bewiesen, der leert Werstand eines Sofrates so gut, als der Schooß einer reinen Jungfrau, fruchtbar werden kann.

<sup>&</sup>quot;) I Kor. VIII.

<sup>\*\*)</sup> Hohelied Salom, VII.

Db dieser Damon des Gokrates nichts als eine herrschende Leidenschaft gewesen, und ben welchem Namen sie von unsern Sitten= sehrern gerufen wird; oder ob er ein Fund seiner Staaslist, ob er ein Engel oder Kobold, eine hervorragende Idee seiner Einbildungs= kraft, oder ein erschlichener und willführlich angenommener Begriff einer mathematischen Unwissenheit; ob dieser Damon nicht viel= leicht eine Quecksilberrohre, oder den Maschi= nen ähnlicher gewesen, welchen die Bradleps und Leuwenhöfs ihre Offenbarungen zu ver= danken haben; ob man ihn mit dem wahr= sagenden Gefühl eines nüchternen Blinden, oder mit der Gabe, aus Leichdornen und Nar= ben übelgeheilter Wunden die Revolutionen des Wolkenhimmels vorher zu wissen, am bequemsten vergleichen kann: hierüber ist von so vielen Sophisten mit soviel Bundigkeit ge= schrieben worden, daß man erstaunen muß, wie Sokrates ben der gelobten Erkenntniß seiner selbst, auch hierin so unwissend gewesen, daß er einem Sim ias darauf die Antwort hat schuldig bleiben wollen. Keinem Leser von Geschmack fehlt es in unsern Ta= gen an Freunden von Genie, die mich der Mühe überheben werden, weitläuftiger über den Genius des Sofrates zu sepn.

Aus dieser sokratischen Unwissenheit fliessen als leichte Folgen die Sonderbarkeiten seiner Lehr = und Denkart. Was ist natürkicher,

als daß er sich genöthigt sah, immer zu fra= gen, um flüger zu werden ; daß er leichtglau= big that, jedes Meinung für wahr annahm, und lieber die Probe der Spotteren und gu= ten Laune, als eine ernsthafte Untersuchung anstellte; daß er alle seine Schlusse sinnlich und nach der Aehnlichkeit machte; Einfalle sagte, weil er keine Dialektik verstand; gleich= gultig gegen bas, was man Wahrheit hieß, auch keine Leidenschaften, besonders diesenigen nicht kannte, womit sich die Edelsten unter den Atheniensern am meisten wußten; daß er, wie alle Idioten, oft so zuversichtlich und ent= scheidend sprach, als wenn er, unter allen Nachteulen seines Vaterlandes, die einzige wäre, welche der Minerva auf ihrem Helm fäße. — — Es hat den Sokraten unsers Alters, den kanonischen Lehrern des Publi= rums und Schußheiligen falsch berühmter Kunste und Verdienste noch nicht glücken wol= len, ihr Muster in allen sußen Fehlern zu erreichen. Weil sie von der Urkunde seiner Unwissenheit unendlich abweichen; so muß man alle sinnreiche Lesearten und Glossen! ihres antisokratische Damons über des Meisters Lehren und Tugenden als Schönheiten freper Uebersetzungen bewundern; und es ist eben so mißlich, ihnen zu trauen, als nachzufolgen.

Jest fehlt es mir an dem Geheimnisse der Palingenesse, das unsere Geschichtschreis der in ihrer Gewalt haben, aus der Asche sedes gegebenen Menschen und gemeinen Wessens eine geistige Gestalt heraus zu ziehen, die man einen Charakter oder ein historisches Gemalde nennt. Ein solches Gemalde des Jahrhunderts und der Republik, worin Soskrates lebte, würde und zeigen, wie künstlich seine Unwissenheit für den Zustand seines Wolkes und seiner Zeit, und zu dem Gesschäfte seines Lebens ausgerechnet war. \*) Ich kann nichts mehr thun, als der Arm einnes Wegreifers, und bin zu hölzern, meinen Lesern in dem Laufe ihrer Betrachtungen Gesellschaft zu leisten.

Die Athenienser waren neugierig. Ein Unwissender ist der beste Arzt für diese Lust= seuche. Sie waren, wie alse Neugierige, geneigt mitzutheilen; es mußte ihnen

<sup>\*)</sup> Parrhasius versertigte, wie es scheint, ein how garthsches Gemälbe, welches das Publitum zu Athen vorstellen sollte, und wovon uns solgender Kupserstich oder Schatztenriß im Plinius übrig geblieben; Pinxit et Inw. Atheniensium, argumento quoque ingenioso. Voledat namque varium, iracundum, iniustum, inconstantem: eundem exorabilem, clementem, misericordem, excelsum, gloriosum, humilem, ferocem, sugacemque et omnia pariter stendere. Hist, Nat. Lib. XXXV. Cap. X.

ulso gefallen, gefragt zu werben. Sie be-Taken aber mehr die Gabe zu erfinden und vorzutragen, als zu behalten und zu ur= theilen; daher hatte Sokrates immer Gelegenheit ihr Gedachtniß und ihre Urtheilsfraft zu vertreten, und sie für Leichtsinn und Gi= telkeit zu warnen. Kurz Sokrates lockte seine Mitburger aus den Labyrinthen ihrer gelehrten Sophisten zu einer Wahrheit, die im Verborgenen liegt, zu einer heimlichen Weisheit, und von den Gokenaltaren ihrer andachtigen und staats= klugen Priester zum Dienst eines unbe= kannten Gottes. Plato sagte es den Atheniensern ins Gesicht, daß Sofrates ih= nen von den Göttern gegeben ware, sie von ihren Thorheiten zu überzeugen und zu seisner Nachfolge in der Tugend auszumuntern. Wer den Sokrates unter den Propheten nicht leiden will, den muß man fragen: Wer der Propheten nicht unser Gott nicht einen Gott der Heisen Den genannt und erwiesen?

## Dritter Abschnitt.

Sokrates soll brey Feldzüge mitgemacht haben. In dem ersten hatte ihm sein Alecibiaden. In dem ersten hatte ihm sein Alecibiaden des Lebens und der Wassen zu danken, dem er auch den Preis der Tapferkeit, welcher ihm selbst zustam, überließ. In dem zwepten wich er, wie ein Parther, siel seine Versolger mitten im Weichen an, theilte mehr Jurcht aus, als ihm eingejagt wurde, und trug seinen Freund Xenophon, der vom Pferde gefallen war, auf den Schultern aus der Gefahr des Schlachts seldes. Er entging der großen Niederlage des dritten Feldzuges eben so glücklich, wie der Pest, die zu seiner Zeit Athen zweymal heimsuchte.

Die Ehrfurcht gegen das Wort in seinem Herzen, auf dessen Laut er immer aufmerksam war, entschuldigte ihn, Staatsversammlungen benzuwohnen. Als er lange genug glaubte gelebt zu haben, bot er sich selbst zu einer Stelle im Rath an, worin er als Mitglied.

Keltermann \*) und Oberhaupt \*\*) gesessen, und wo er sich mit seiner Ungeschicklichkeit in Sammlung der Stimmen und andern Gebrauchen lach erlich, auch mit seinem Eigensinn, den er dem unrechten Verfahren in einer Sache entgegen setzen mußte, als ein Uuftührer verdächtig gemacht haben soll.

Gokrates wurde aber kein Autor, und hierin handelte er einstimmig mit sich selbst. Wie der Held der Schlacht ben Marathon keine Kinder nothig hatte, so wenig brauchte So-krates Schriften zu seinem Gedachtnisse. Seine Philosophie schickte sich für jeden Ort und zu jedem Fall. Der Markt, das Feld, ein Gastmal, das Gefängniß waren seine Schu= len; und das erste das beste Quodlibet des menschlichen Lebens und Umganges diente ihm, den Saamen der Wahrheit auszustreuen. So wenig Schulsüchseren er in seiner Lebensart beschuldigt wird, und so gut er auch die Kunst verstand, die besten Gesellschaften selbst von jungen rohen Leuten zu unterhalten, er= zählt man gleichwohl von ihm, daß er ganze Tage und Rachte unbeweglich gestanden, und einer seiner Bildsaulen ahnlicher, als sich selbst, gewesen. Seine Bucher würden also vielleicht wie diese seine Soliloquien und Selbst= Gespräche ausgesehen haben. Er lobte einen

<sup>\*)</sup> Prytan.

Prochras.

Spaziergang sals eine Suppe zu seinem Abendbrod; er suchte aber nicht, wie ein Peripatetiker, die Wahrheit im Herumlausen und

Hin = und hergehen.

Daß Sotrates nicht das Talent eines Scribenten gehabt, ließe sich auch aus dem Wersuche argwohnen, den er in seinem Gestängnisse auf Angabe seines Traumes in der lyrischen Dichtfunst machte. Ben dieser Geslegenheit entdeckte er in sich eine Trockenheit zu erfinden, der er mit den Fabeln des Aessop abzuhelsen wußte. Gleichwol gerieth ihm ein Gesang auf den Apoll und die Diana.

Dielleicht fehlte es ihm auch in seinem Hause an der Ruhe, Stille und Heiterkeit, die ein Philosoph zum Schreiben nothig hat, der sich und andere dadurch lehren und ersgößen will. Das Vorurtheil gegen Xantipspe, das durch den ersten classischen Autor unserer Schulen ansteckend und tief eingeswurzelt worden, hat durch die Acta Philossophorum nicht ausgerottet werden können, wie es zum Behuf der Wahrheit und Sittslichkeit zu wünschen wäre. Unterdessen müssen wir fast ein Hauskreuz von dem Schlasge annehmen, um einen solchen Weisen als Sofrates zu bilden. Die Reisbarkeit ind Eckel daran von Xantippen nicht behender gedämpst werden, als durch Erobheiten, Belsissedämpst werden, als durch Erobheiten, Belsisse

digungen und ihren Nachtspiegel: Einer Frau, welche die Haushaltung eines Phi= losophen führen, und einem Mann, der die Regierungsgeschäfte unvermögender Große veziere verwalten soll, ist freplich die Zeit zu e del, Wortspiele zu ersinnen und ver= blumt zu reden. Mit eben so wenig Grun= de hat man auch als einer Verlaumdung ei= ner ähnlichen Erzählung von Sokrates Hef= tigkeit widersprochen, mit der er sich auf dem Markte bisweilen die Haare aus dem Haupte gerauft und wie außer sich gewesen sepn soll. Gab es nicht Sophisten und Priester zu Athen, mit benen Gofrates in einer solchen Beistellung seiner selbst reden mußte? Wurde nicht der sanft muthige und herz-lich demuthige Menschen = Lehrer gedrungen, ein Wehe über das andere gegen die Gelehrten und frommen Leute seines Wolkes auszustoßen?

In Vergleichung eines Xenophons und Platons würde vielleicht der Styl des Sofrates nach dem Meißel eines Bildhauers ausgesehen haben, und seine Schreibart mehr plastisch als malerisch gewesen sepn. Die Kunstrichter waren mit seinen Anspiesung kunstrichter waren mit seinen Anspiesung bald als zu weit hergeholt, bald als pobelhaft. Alleibiades aber verglich seine Parabeln gewissen heiligen Bildern der Götter und Göttins

nen, die man nach damaliger Mode in eis nem kleinen Gehäuse trug, auf denen nichts als die Gestalt eines ziegenfüßigen Satyrs zu sehen war,

Hier ist ein Bepspiel davon. Sofrates verglich sich mit einem Arzte, der in einem gemeinen Wesen von Kindern die Kuchen und das Zuckerbrod verbieten wollte. Wenn die= se, sagte er, den Arzt vor einem Gerichte verklagen möchten, das aus lauter Kindern bestände, so ware sein Schicksal entschieden. Man machte zu Athen so viel Anschläge, an der Ruhe der Götter Theil zu nehmen, und gleich ihnen weise und glücklich zu werden, als man heut zu Tage macht nach Brod= und Ehrenstellen. Jeder neue Götzendienst war eine Finanzgrube der Priester, welche das öffentliche Wohl vermehren sollte; jede neue Secte der Sophisten versprach eine Encyclopaedie der gesunden Vernunft und Erfahrung. Diese Projecte waren die Nascherepen, welche Sofrates seinen Mitburgern zu verleiden suchte.

Athen, das den Homer als einen Rasenden zu einer Geldbusse verdammt haben soll, verurtheilte den Sofrates als einen

Missethäter zum Tode,

Sein erstes Verbrechen war, daß er die Götter nicht geehrt und neue hätte einfühsten wollen. Plato läßt ihn gleichwol in seis nen Gesprächen öfter bey den Göttern schwös

digungen und ihren Nachtspiegel: Einer Frau, welche die Haushaltung eines Phislosophen führen, und einem Mann, der die Regierungsgeschäfte unvermögender Großsbeziere verwalten soll, ist freylich die Zeit zu edel, Wortspiele zu ersinnen und vers blumt zu reden. Mit eben so wenig Grun= de hat man auch als einer Verlaumdung ei= ner ahnlichen Erzählung von Sofrates Heftigkeit widersprochen, mit der er sich auf dem Markte bisweilen die Haare aus dem Daupte gerauft und wie außer sich gewesen sepn soll. Gab es nicht Sophisten und Prie-ster zu Athen, mit denen Sokrates in einer solchen Verstellung seiner selbst reden mußte? Wurde nicht der san fit mut hige und herz= lich demut hige Menschen = Lehrer gedrungen, ein Wehe über das andere gegen die Gelehrten und frommen Leute seines Wol= kes auszustoßen?

In Vergleichung eines Xenophons und Platons würde vielleicht der Styl des Sokrates nach dem Meißel eines Bildhauers ausgesehen haben, und seine Schreibart mehr plastisch als malerisch gewesen sepn. Die Kunstrichter waren mit seinen Anspie= kung en nicht zufrieden, und tadelten die Gleichnisse seines mündlichen Vortrages bald als zu weit hergeholt, bald als pobelhaft. Alleibiades aber verglich seine Parabeln gewissen heilgen Hildern der Götter und Göttinse nen, die Man nach damaliger Mode in eisnem kleinen Gehäuse trug, auf denen nichts als die Gestalt eines ziegenfüßigen Satyrs

zu sehen war,

Hier ist ein Bepspiel davon. Sofrates perglich sich mit einem Arzte, der in einem gemeinen Wesen von Kindern die Kuchen und das Zuckerbrod verbieten wollte. Wenn die= se, sagte er, den Arzt vor einem Gerichte verklagen mochten, das aus lauter Kindern bestände, so mare sein Schicksal entschieden. Man machte zu Athen so viel Anschläge, an der Ruhe der Gotter Theil zu nehmen, und gleich ihnen weise und glücklich zu werden, als man heut zu Tage macht nach Brod= und Ehrenstellen. Jeder neue Gößendienst war eine Finanzgrube der Priester, welche das dffentliche Wohl vermehren sollte; jede neue Secte der Sophisten versprach eine Encyclopaedie der gesunden Vernunft und Erfahrung. Diese Projecte waren die Nascherepen, welche Sofrates seinen Mitburgern zu verleiden suchte.

Athen, das den Homer als einen Rasenden zu einer Geldbusse verdammt haben soll, verurtheilte den Sofrates als einen

Missethater zum Tode,

Sein erstes Verbrechen war, daß er die Götter nicht geehrt und neue hatte einfühsten wollen. Plato läßt ihn gleichwol in seis nen Gesprächen öfter ben den Göttern schwössen

ten, als ein verliebter Stuker bep seiner Seele, oder ein irrender Ritter ben den Furien
seiner Ahnen lügt. In den letzen Augenblicken seines Lebens, da Sokrates schon die Kräfte des Gesundbrunnens in seinen Gliedern fühlte, ersuchte er noch aufs inständigste seinen Kriton, einen Hahn zu bezahlen
und in seinem Namen dem Aeskulap zu opfern. Sein zwentes Verbrechen war, ein Versührer der Jugend gewesen zu sepn, durch
seine frenen und anstößigen Lehren.

Sokrates antwortete auf diese Beschuls digungen mit einem Ernst und Muth, mit einem Stolz und Kaltsinn, daß man ihn nach seinem Gesichte eher für einen Bekehlshaber seiner Richter, als für einen Beklags

ten hatte ansehen sollen,

Sokrates verlor, sagt man, einen giftigen Einfall, \*) und die gewissenhaften Areopagiten die Geduld. Man wurde also hierauf bald über die Strafe einig, der er würdig ware, so wenig man sich vorher darüber hatte vergleichen können.

Ein Fest zu Athen, an dem es nicht erlaubt war, ein Todesurtheil zu vollziehen, leg-

<sup>\*)</sup> Er dictirte sich im Scherz selbst die Strafe, auf Unkosten des Staats zu Tode gesüttert zu werden.

legte bem Sofrates die schwere Vorbereitung eines dreißigtägigen Gefängnisses zu seinem Tode auf.

Rach seinem Tobe soll er noch einem Chier, Namens Kyrsas, erschienen seyn, der sich unweit seines Grabes niedergesetzt hatte und darüber eingeschlasen war. Die Absicht seiner Reise nach Athen bestand, Sokrates zu sehen, der damals nicht mehr lebte; nach diesser Unterredung also mit desselben Gespenste, kehrte er in sein Vaterland zurück, das bep den Alten wegen seines herrlichen Weines bestant ist.

Plats macht die freywillige Armuth des Sokrates zu einem Zeichen seiner gottlichen Sendung. Ein größeres ist seine Gemeinschaft an dem letzten Schickfale der Proppet en und Gerechten. \*) Eine Bildsausle von Lysippus war das Denkmal, das die Athenienser seiner Unschuld und dem Frevelihres eigenen Blutgerichts setzen ließen.

#### Solufrede.

Wer nicht von Brosamen und Almosen, noch vom Raube zu leben, und für ein Schwert alles zu entbehren weiß, ist nicht geschickt zum Dienst der Wahrheit; Der werde frühe! ein vernünftiger, brauch-

<sup>\*)</sup> Matth. XXIII, 29.

Damann's Schriften II. Ah.

harer, artiger Mann in der Welt, oder letne Bucklinge machen und Teller lecken; so ist er für Hunger und Durst, für Galgen

und Rad sein Lebenlang sicher.

Ist es wahr, daß Gott Celbst, wie es in dem guten Bekenntnisse lautet, das er vor Pilatus ablegte; ist es wahr, sage ich, daß Gott Selbst dazu ein Mensch wurde und dazu in die Welt kam, daß er die Wahr= heit zeugen möchte: so brauchte es keine Allwissenheit, vorher zu sehen, daß er nicht so gut wie ein Sokrates von der Welt kommen, sondern eines schmählichern und grausameren Todes sterben wurde, als der Watermörder des allerchristlich= sten Königes, Ludwig des Vielge- liebten, der ein Urenkel Ludwig des Gro- ßen ist.

# Wolfen.

Ein

## Machspiel

· Sofratischer

Den kwürdigkeiten.

CVM

#### NOTIS VARIORVM

' IN'

### VSVM DELPHINI.

Laie' a neerhota nadaistie, Incara dogan Gidopes'-

אם דב אבאדפדמדמי אחבשי I בפבע - - -

APIETOO. NEO.

Altona, 1761.

# אליהוא כן ברכאל הכנזי ממשחתרכם:

מי־גבר כאיוב ישתה לענ

Ex versione noua Alberti Schultens;

Qualis vir sicut Fobus! bibit subsannation
nem vt aquam.

### HAMLET.

Wherein I'll catch the Conscience of the King.
SHAKESPEARE,

Aus Liebe zum gemeinen Besten sen es gewagt, dem Grabe der Versgessenheit ein patriotisches Denkmal zu entsühren, das in den Hamburgischen Nachrichten aus dem Reiche der Gelehrsamkeit im sieben und fünzigsten Stück des tausend, sieben hundert, sechzigssten Jahres am Ende des Heumonates, einem armen Sünder aufgerichtet worden, der sich un-

terstanden, vier Bogen in klein Octav zu schreiben.

Alle lang. und kurzweilige Schriftsteller, sie mögen senn, wes Standes, Alters und Statur sie wollen; — Schöpfer oder Schöpse \*), Dichter oder hinkende Boten, Weltweise oder Bettelmonche, Kunstrichter ober Zahnbrecher; — — die sich durch ihren Wart oder durch ihr Milche. kinn der Welt bestens empfehlen s — Die, gleich den Schriftgelehrten, in Mänteln und weise sen Denksaumen, oder wie Scarron in seinem am Ellbogen zerriß. nen Brustwamms, sich selbst gefallen; — — die aus dem Faß des Cynikers oder auf dem Lehn-

<sup>\*)</sup> O imitatores seruum p — — Hor.

Kuhl "), gesetzlicher Wernunft la stern, da ste nichts von wis sen; — — die ihren Stab, wie der Gesetzgeber von schwerer Sprache und schwerer Zunge, oder wie Bileam, der Sohn Beor von Pethor, \*\*) zu führen wissens sammtlich und sonders! — alle Thie re auf dem Felde, denen ein Gerücht von der Sprachkunde, den Ranken, der Werschwiegenheit, den Reisen, dem heiligen Magen, der güldenen Hüfte des krotonischen Sittenlehrers Pythagoras, durch ihre Vorfahren zu Ohren gekom. men; alle Wögel unter dem Himmel vom könsiglichen Geschmack des Adlers, werden zur offenen

<sup>\*)</sup> Matth. XXIII, 2. Im Grundtert steht bas nachdenkliche Wort: Katheber.

<sup>\*\*) 4</sup> Buch Mose XXII, 27. - - und schlug die Eselin mit dem Stabe.

Tasel des Hamburgischen Nachriche ters eingeladen, der seine Gaste im Feyerkleide eines griechie schen Herolden ") zu bes wirthen, selbst erscheinen soll.

\*) το γας γενος τοιόνδε επέ τον ευτυχή πηδώσ αει πηςυκες. όδε δαύτοις φίλος ος αν δύνηται, πόλεως εν ταςχαίσεν ή.

Euripides im Dreft.

Ende des Prologus.

# Erster Aufzug.

#### Um sterdam.

Die so weit hergeholten Druck, oder Verlags. Orter, mit welchen gewisse Schriften unterschrieben sind, sind ein sich eres Kennzeichen von dem Werthe ihres Inhalts. (1) Weil sonst ihre Versasser, zu leicht entdeckt und erkannt

(1) Inhalts) "Man begnüget sich oft all"gemeine Sahe anzunehmen, wenn man
"sich von der Richtigkeit derselben bep ei=
"nigen besondern Fällen versichert hat."
Diese vernünftige, aber etwas dunkle Widerlegung macht der gelehrte Herr Herausgeber Hamburgischer Nachrichten, aus
dem Reiche der Gelehrsamkeit, selbst von
seinem obigen allgemeinen Sah, und zwar
in eben demselben 57 Stück auf der folgenden Seite, bey der Anzeigung eines algebraischen Schulbuches, in welchem, nach
seinem Bericht daselbst, unter andern von
der Berechnung der Wahrscheinlichkeiten
bepm L'hombre und der modorum der

Werden mögen; so schreiben sie ihren Unverstand sein weit her, damit sie deswegen desto eher Nachsicht erhalten; weil sie ohne Zweifel wissen, daß ben den meisten eine Schrift
desto mehr Benfall sindet, je weit er sie herkommt. Unter Anzeigung jenes Ortes haben
Vir bemerkt: Sokratische Denkwürdigkeiten sur
die lange Weile des Publikums zusammen getragen von einem Liebhaber der langen Weile, mit
viner doppelten Juschrift an Niemanden und an
Vienen; nebst einem Motto aus dem Persus,
das Unszusamweilig ist abzuschreiben. Wir
Tagen nur, daß es (2) 4 Bogen in klein

Syllogismen gehandelt wird. Er allegirtizugleich aus seiner vorhabenden Schrift; (daß ich mich seiner selbst eigenen Worte bediene, als welche allemal die besten sind,) folgenden Instigen Einsall; "ob es nicht "eine Preisstage, so wichtig, als sie man"nigmal von einigen französischen Akade"mien der schönen Wissenschaften pslegen
"aufgeworfen zu werden, sepn könnte:
"ob mehr Nachdenken nöthig gewesen ist,
"das kombre oder die Figuren und Mo"den der Syllogismen zu erfinden??

(2) es) Gründlichen Lesern, die sich an den Buchstaben der Worte gar zu genau kinden, melden Wir, daß nicht das Motto
aus dem Persius vier Bogen in klein Ockav; sondern das ganze Buch sokratischer
Denkwürdigkeiten vier Bogen in klein Ockav stark sey.

Detad fark ift. Gewiß, fart genig, und zu stark für eine Schrift, die lauter Aberwitz und Unfinn in sich halt. Man hat schon genug, wenn man die beiden Zu-schriften (3) gelesen hat. Rein Alch po mist, kein Jacob Bohme, kein wahne wikiger Schwarmer kann unverftand licheres und unfinnigeres Zeug reden, und schreiben, als man da zu lesen bekommt. Und nichts besser klingt es in der Schrift selbst; und Wir rathen Jedermann, wer nicht Luft hat seinen Berffand zu verderben, baß er diese unnatürliche Ausgeburt eines verwirrten Ropfes ungelesen laffe, der sich so gar untersteht, Schriftstellen (4) zu nußbrauchen. Was wird man von solchen überwißigen und unphilosophischen Schriftstellern, als der Liebhaber von der langen Weile, endlich denken sollen? Er will

(3) Buschriften) Hinc illae lacrumae - -

rede an Niemand, den Kundbaren, aus gelassen worden: Ihr solle das Heiligthum nicht den Hunden geben, und eure Persten sollt ihr nicht vor die Saue wersen: auf daß sie dieselbigen nicht zertreten mit ihren Füßen, und sich wenden, und euch zersteißen, Matth. VII. Bey einer neuen Auflage dieser Charteque, die Hoffnung hat, um einen halben Bogen kärker zu ersscheinen, könnte diese Schriftstelle gleichs falls eingeslickt werden.

wisig und philosophisch zugleich than: aber berstenige wird zu loben senn, der ihn dechisfriren und herausbringen kann, was er mit seiner Schrift eigent lich haben will. Man denke ja nicht, daß die Aufschrift der Charteque ihsten Inhalt angebe: Eh i marische Einsfälle würde ihn eben so gut und noch besser ausgedrückt haben. Man lieset hier eine Schrift, die einem japanischen und chinesischen Gemälde völlig ähnlich sieht, worauf man tolle und gräuliche Figuzen gewahr wird, da aber kein vernünstischen ger Mensch weiß, was sie vorsiellen sollen. (5) Wie muß es in dem Kopf des Herrn bon

(5) Was sie vorstellen sollen?) Antwort: Die Samburgischen Rachrichten aus bem Reis che der Gelehrsamkeit. Man denke ja nicht, daß die Aufschrift der Charteque ihren Inhalt angebe: hinkender Bote aus dem Spinn . und Raspelhause der gelehrten Republik wurde ihn eben so gut, und noch besser ausgebrückt haben. Wir haben nicht mehr als das einzige 57te Stuck des 1760sten Jahres in unserm langweiligen Leben gelesen, und konnen dieses philosophi= sche Zeitungsblatt keinen andern als solchen Patienten empfehlen, die an den hartná= ckigsten Verstopfungen darnieder liegen; sind anben fast geneigt, den Theil der Welt, der so viel edle Zeit übrig hat, die Hamburgischen Nachrichten aus dem Reiche der Gelehrsamfeit zu bemerken, recht sehr zu

ben, die lange Weile aussehen? Wir glauben, die lange Weile htsihn verwahrloset. Möchte man ihn doch, um fie ihm zu vertreiben, und zum besten seines franten Körpersund Kopfes in ein Spinnoder Raspelhaus bringen! Das wäre der beste Zeitvertreib für ihn; denn zum Denken
ist er gar nicht: er möchte sich und einen Theil
der Welt mit seinen Schristen um den gesunden Verstand bringen. Wer weiß,
was schon mit gegenwärtigen in manchen
Köpfen der Leser für Unheil angerichtet worden
ist? Wenigstens mußse ben gewissen Recensenten nicht die beste Wirkung gethan haben, die
ben Anzeigung derseiben solche Werfmale
von sich geben, das Wir wegen ihrer ge sunden Beurtheilungskraft sehr in Sorgen sind.
(6) Im Ansange scheinen sie ganz wohl ben Ver-

beneiden, auch denjenigen Namen herzlich zu bedauren, über den es verhängt ist, in diesen Pfesserhüllen eigentlich gelobt zu werden. Gewissens halber thut man noch dem gelehrten Herrn Herausgeber die heilsame Warnung, kunftighin mit mehr Furcht seine Urtheile oder Nachrichten abzuschreiben, und mehr Nachkenliebe und Wenschlichkeit besonders für sieche Schriftsteller blicken zu lassen.

(6) sehr in Sorgen sind) Der Herr Recensent bricht hier im Geist, doch ohne Theilnehmung seines Sinnes, über sich selbst den Stab; fast wie der kindische stande zu fenn, und lassen der Schrift und Uns Recht widerfahren: aber je weiter sie fortgehen, je mehr fängt es an, mit ihnen anders zu werden. Sie reden, wie der Berfasser ihrer vorhabenden Schrift, ganz über den Berg, schweisen aus, bringen Dinge zu-

Swift über den alten armen Mann die Achseln zuckte, den er im Spiegel sahe, und der nichts anders als sein eigener Schatten war. Wer die Recension der Sofratischen Denkwürdigkeiten in dem Hamburgischen unpartheiischen Correspon= denten nicht gelesen hat, der wird so we= nig als ich wissen, wo die Dinge herkom= men, die er zusammen bringt. Was geht den Nachrichter im Reich der Gelehrsam= keit die Anzeigung seiner vorhabenden Schrift in einem andern Zeitungsblatt an? Laß er ihre Anzeigung des Buchs widerlegen, ohne sich ben einem Intermezzo vom Historchen aufzuhalten. Ist diese neufrankische Methode zu recensiren für gemeine Leser nicht sehr kryptisch? Dieses Phánomenon an einem gesunden und ver= nünftigen Schreiber ist nicht anders zu er= klaren, als daß das ansteckende Gift der Sofratischen Denkwürdigkeiten sich seines Gehirns oder Feder gleichfalls bemachtigt haben muß. Er läßt Nachrichten Machrich= ten sepn, schweift aus, fangt an, wie Saul, in Geselschaft zu weiffagen, aber mit

sammen, von denen man nicht weiß, wo se herkommen, und wie sie sich zur Sache räumen, (reimen) natürlich, wie der Liebhaber der langen Weile. Sie schreiben so kthpetisch, wie ihr Versasser, Namen mit Strickelchen statt der Vokalen, reden von phischen stredigten, von Bauern, von Urtheilen, so diese gefällt haben, und wer weiß, von was mehr. (7) = Gott

eben so wenig Anstand, als von jenem geschrieben steht 1 Sam, XIX, 24.

(7) wer weiß von was mehr...) Um dieses zu entzissern, muß man des Hamburgi= schen unpartheiischen Correspondenten An= zeige der Sofratischen Denkwürdigkeiten zu - Hulfe nehmen. Demselben soll ben dieser Gelegenheit eine kleine Geschichte entfah= ren senn, die den Herrn D. Erusius be= treffen soll, deren Inhalt wir Erzählungs= weise gleichfalls mittheilen wollen. "Es "war einmal ein Bauer, der das Glück "hatte, einer heiligen Rede dieses großen "Philosophen uneingeladen mit benzuwoh-"nen. Weil nun letterer (bekannter mas "ßen) die Wahrheiten des dristlichen Glau-"bens in einer Lehrart vortrug, die sich "weder mit dem Katechismus noch mit dem Bortrag des Dorfschulmeisters und Pfarr-"Herrn zusammen reimte: so konnte der "grundliche Prediger dem Bauer nicht ans "ders als unverständlich, dunkel und ausbewahre boch ja folche lente, und erhalte fie, wenigstens ben gutem Baner verstanbe! Allein es siehet ganz gefährlicher mit ihnen

"schweifend vorkommen. Weil unterdes= "sen der kandmann einen gesunden Bau-"erverstand besaß: so soll er in seiner Ein= "falt, (wie man leicht erachten kann,) gesagt "haben, daß ihm der Mann ziemlich ge= "fiele und sonst gut genug seyn mochte, "den einzigen Fehler ausgenommen, daß "ihn kein vernünftiger Mensch aus seinem "Dorf, (wo er nemlich zu Hause gehore,) "würde verstehen konnen." Hier sieht man die Wirkungen eines gesunden Bauerverstandes. Wie übel würde es aber dem philosophischen Prediger ergangen sepn, wenn unser Nachrichter im Reich der Gelehrsamkeit die Stelle dieses Lapen in der Gemeine vertreten hatte. "Man glaube "ja nicht, wurde er geschrieen haben in "seinem Kirchenkruge, daß dieser Mann "über seinen Tert predigt. Gehört sich "solch unkatechetisch und loses Geschwäß "auf die Kanzel? Soll man Schriftstel= "len zum Behuf scholastischer Einfälle "mißbrauchen? Wir besorgen sehr" = = = Doch es ist denen, die solche Urtheile nach= schreiben, nichts zuzurechnen. Die Predigt ist ja Schuld daran, und solch Zeug als in eines Er=s=s Postissen liegt, steckt auch Bauern an, wie der Beweis hievon

and: sie reden irre, und widersprechen sich selbst, und erklaren einen unverständlichen, dunkeln und ausschweisenden Schriftstelter, als wosür sie ansänglich ihren Held halten, am Ende für ein ungemein Genie. Bedenkliche Merkmale! (8) Wir besorgen sehr urechnen. Die Schrift ist schuld daran: solch Zeug steckt an. Man gebe ja dem Liebhaber der langen Weile etwas anders als Schreisten zu thun. Dier sieht man die Wirkungen davon: keine andere als dergleichen die Roma-

in den Hamburgischen Nachrichten aus dem Reiche der Gelehrsamkeit demjenigen Theil der Welt am Tage liegt, der Lust hat sich mit Lesung derselben wo nicht den Verstand, doch wenigskens die Augen und den Geruch zu verderben.

(8) Bebenkliche Merkmale!) Das Bebenklische der Merkmale beweisen wir mit folgendent semiotischen Lehrsähen des Hippokrates:

Diene dies hier hiche dierbeit if auru aruhiedat, sagt der berühmte Arzt des unsinnigen Demokritus in seinem zeopoweizä.

Mera elyses apren unzer unzer de und raft.

Ομματος κατάκλατις δι όξισι κακός. Αι μετά λυγγός άφωνίαι κάκιτοι ε σ

In lib. I. weeg gar.

ne und Ritterbücher benm Don Qvichotte (9) thaten.

(9) Don Quichotte) Rossinante frist Disteln, und verleugnet ihr Geschlecht nicht; auch wir kennen einen Metaphysiker, dessen Geschmack sonst Happelii relationes curiosas den nühlichern Nachrichten aus dem Reiche der Gelehrsamkeit vorzog.

Gesetzt aber, daß es den neuesten Schriftstellern einfallen möchte Don Ovichotte zu ihrem Held zu machen, so bleibt sein kluger Stallmeister allemal ein großes Muster für die gelehrten Zeitungss

schreiber.

Gesett, Autor und Recensent was ren von gleicher Bedeutung, und ein Zwillingspaar, welches eine Wölfin für ihre Pslegmutter erkennen müßte; so weiß man doch aus der Geschichte, daß ein Kömer selbst den Frevel eines leiblichen Bruders nicht ungerochen läßt, der den Gränzstein gemeinschaftlicher Mauern entweihen dark.

Ende der ersten Handlung-

## Zweiter Aufzug.

Die Niederlage dieser unbeschnittenen Schmähschrift hatte nicht der Mühe gelohnt, wenn nicht ihr Riesenleichnam mir zum Fuß=steig dienen sollte, um den sokratischen Denkswürdigkeiten dadurch näher zu kommen, und mit den Bloßen ihrer verhüllten Muse der neugierigen Welt eine Augenweide zu maschen. Ich ruse daher einem unberühmten Natursorscher nach, der die grauen Erbssen, das Gewächs seiner Heimath, besuns gen: \*)

Credite, REM POPVLI tracto, SVIS \*\*)

(atque MINERVAE,

<sup>\*)</sup> Caii Herennii Rapidii, Pisonis Sermo ad Pisones. Et prodesse volunt et delectare Poëtae. Pisae Aestiorum. MDCCXL.

<sup>\*\*)</sup> Dieses Thier soll ben den weisen Copptiern einen Forscher der Geheimnisse hebeutet haben.

Jene versährte Erzählung von der Here zu Endor, \*) die einen todten Propheten her= auf brachte, hat mit dem Gauckelspiel eines Schriftstellers viel Aehnlichkeit, den man gleichfalls zu fragen nothig gehabt: was siehest du ? und: wie.ist er gestaltet? Sein Zauberwitz erzählt etwas, nicht halb nicht ganz,' von einem alten Mann in einen seidenen Rock gekleibet; und Philosophen, deren Scepter die Wahrsager und Zeichendeuter aus dem Lande der Wernunft und des Geschmacks auszurotten befiehlt, geben seiner schwarzen Kunst das seltsame Zeugniß, daß es Sofrates fep, den er sich ruhmt gesehn zu haben, und bessen Gestalt er ihnen durch einen Spie= gel im Rathsel gewiesen haben soll. Das klugere Publicum ist folglich veranlaßt ben sich selbst zu denken:

- user est infanior herem? \*\*)

Eine Verachtung aller morgenländischen Liferatur vom neuesten Geschmack, wie auch der Physik und anderer brauchbaren Künste, gehort zur Idiosynkrasse der Hamburgischen Nachtichten aus dem Reiche der Gelehrsamkeit. Siehe das 57ste Stuck des 1760. Jahres.

<sup>\*)</sup> I Sam. 28.

<sup>\*\*)</sup> Herat. lib. II. ferm. 3.

Bewiß, jene Wehmütter, welche dieses hebraische Knablein seiner Schönheit wegen ober aus zärtlicher Unschuld in ihren Schooß genommen, haben sich schlecht um das gemeine Wesen, dem sie huldigen, verdient gemacht. Eine seinere Politik wehrt solchen Autoren in klein Octav schlechterdings das Schreiben; sieht die Gefahr kunstiger Folgen von ihrer Muße und langen Weile wie Pharav \*) zum voraus, und verstammt sie zum Frohndienst in seinen Spinnund Naspelhäusern mit Unbarmherzigskeit, die aber listiger ist als alle Kunstrichter auf dem weiten Felde der Gelehrsamskeit.

Hatten die Hamburgischen Nachrichten aus dem Reich der Gelehrsamkeit mich nicht kustern und klug in Ansehung der so= kratischen Denkwürdigkeiten gemacht; so wür= de ich über ihre vier Bogen in der gröbsten Unwissenheit geblieben, und mir nicht ein= mal eingefallen seyn, an ihrem lügenhaften Geburtsort zu zweiseln.

Die Selbst = und Mitlauter in dem Namen eines Autors sind selten behülslich zur Erklärung seines Buchs; die Kenntniß der Person aber bleibt ein bewährtes Mittel, ihr Werk gut oder arg, lakonisch oder asiatisch,

<sup>\*) 2</sup> B. Mos. 5, 17.

nach dem Wolkerrecht ober Droit de convepance zu beurtheilen.

Doch heut zu Tag ist es entbehrlich eisne Abhandlung zu verstehen, die man ausslegen und richten soll. Falls ich herrschende Sitten geneigt ware unterdrückten Gesetzen vorzuziehen, so würde die Beschuldigung der Dunkelheit, die man den sokratischen Denkswürdigkeiten gemacht, mir vortresslich zu statzten kommen, ein streitig Lob durch meine Festen fommen, ein streitig Lob durch meine Festen im Trüben zu sischen. Ich halte es aber vielmehr sür eine Pflicht die Gültigkeit diesser Anklage zu widerlegen. Die Betrachstung über die Bildsäulen der Gratien entshält schon eine Schuprede dersenigen Einkleisdung, die chimärischen Einkalen allein ansständig ist. Man muß demnach die

- - παράςυθμ' εύρυθμα φρυγίαν διανεύματα Xα-  $e^{(\tau \omega \tau)}$ 

in dieser Schrift so wenig tadeln, als die Dammerung des Ausdrucks in einem Nachtzoder den Stempel des Alterthums auf eisnem achten Schaustück. Welcher Jäger sucht übrigens in einem Gesträuch die Symmetrie alcinoischer Lustgärten \*) und den Glanz sonniger Blumenbeete?

<sup>\*)</sup> Aristoph, in Asemop.

<sup>\*\*) &#</sup>x27;Ογχη ἐπ' ὄγχη γηςάσκα, μήλος δ'ἐπὶ μήλα Αυτάς ἐπὶ σαφύλη σαφύλη, σῦκος δ'ἐπὶ σύκα. : Odysa, VII.

Doch die Natur des Gegenstandes muß hier nicht allein, sondern auch das Gesicht des Lesers zu Rath gezogen werden. Wer Menschen, als waren es Baume, gehen gewahr wird \*), und die Schatten der Berge \*\*) für Leute ansehen will, traut einem Schalkbauge, oder hat nicht Lust ein gesundes recht aufzuthun. Einfalle, welche Wahrheiten widersprechen, gefallen nur durch ihre Dunkelheit, die unserm Schlummer gun= stig ist. Wollte man bemnach diesen Ein= wurf zu weit treiben, so wurde man unsern Schriftsteller nothigen, zum Grundsatz der Andacht seine Zuflucht zu nehmen, der ihm in seiner Nachahmung hat eingeraumt werden mussen. "Um der Engel willen, mochte er in seiner Mundart sagen, muß "meine Muse eine Macht auf dem Haupte "haben, und hat im Druck mit einer Decke, "nicht kahl oder geschoren, vor der Ge= "me ine erscheinen dürfen."

Die Aufschrift der Denkwürdigkeiten aber ist das beste Schild von ihrem Inhalt, und dem Versuch, welchen Sokrates seinen Schü-lern aufgab, ihren Sinn wie den Kafer\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Marc. 8, 24.

<sup>\*\*)</sup> B. ber Richt. 9, 36.

κα ) μη νων περί σαυτόν ίλλε την γνώμην αξί.

αλλ αποχώλα την Φροντίδ ες τον αέρα

λινόδητον ωσπερ μηλολόνθην τω ποδός.

Aristoph. in Nubib.

einer Mühle am Faden seines Schenkels in die Luft schwärmen zu lassen. Die Schellen um und um an dem Saum des Seidenrockes lassen seines Ganges Klang laut genug hören. Man hätte dahero dem Autor keinen Uebermuth zurechnen können, wenn es ihm angekommen wäre anstatt des langweiligen Motto aus dem Persius folgendes aus einem komischen Dichter sich zuzueignen.

Ε΄ γω δε την εσθηθ' άμα γιώμη Φοςώ. Χεη ποιητήν άνδεα πεός τα δεάματα, Ε΄ δεί ποιείν, πεός ταυτα τυς τρόπυς έχειν

μετυσίαν δεί των τεόπων το σωμ έχων. \*)

Im Buche selbst steht sesersich genug geschriesben, daß seine Absicht keine andere gewesen, als μιμησώμενος —

ως αλλοτείας γασέξας ένδυς καμώδικα πολλά χέα
σθαι \*\*)

Sollte es also im Ernst dunkle Stellen in dieser Schrift geben, so würde es eine läscherliche Erwartung sepn, daß der Autor sich jemals entschließen wird, den Teppich von Dünsten, die Veste seiner Tritte, in einen klaren Hinnel zu verwandeln, weil dasjenisge, was gar zu durchsichtig in diesen Blätztern gerathen, wenig Glauben gefunden.

<sup>\*)</sup> Aristoph. in 9:0000.

<sup>\*\*)</sup> Idem in Σφηκ.

Doch die sokratischen Denkwürdigkeiten können den Stachel, mit dem auf sie lostgestochen worden, verschmerzen, wie die Ruh Mirons, dieses lebende Erz, das der Hirte aus Irrthum zu seinem Rindvieh zählete, als Auson dieses stumme und todte Thier reden läßt:

Miraris, quod fallo gregem! gregis ipac magister

Inter pascentes me numerare solet.

Ungeachtet die Anzahl der Druckfehler in unsern vorhabenden vier Bogen stark ge= nug, und zu stark ist für eine Schrift, die aus lauter Algebra und Ziffern besteht, so bemerke ich doch nur denjenigen Unsinn, der ben der Recension von dem encyclischen Geschmack der Franzosen mit untergelaufen, Dieses kryptische Bepwort scheint mir auf eine gewisse Stelle Julians zu zielen, mo die= ser gekrönte Weltweise den judischen Schriftstellern einen großen Geist nicht abspricht, jedoch an ihnen auszusetzen findet, daß es denselben an der encyclischen Literatur der Griechen fehle. Man beschuldigt nämlich diese Nation, daß sie das Heiligthum der Wissenschaften gemein gemacht, die Po'esi e eines Originalgedankens in die flussige Prose der Caffeekreise und Spieltische ziemlich übersett, aber größtentheils ersäuft hatten, und daß die Geheimnisse morgenlanVischer Weisheit auf ihrem Grund und Boden zu schmackhaften Mährchen und faß=

lichen Spstemen ausgeartet waren.

Nachdem ich nun den Flecken der Dunskelheit, der einen Schriftsteller zu unsern ersleuchteten Zeiten so schwarz macht, von den sofratischen Denkwürdigkeiten ausgelöscht, so bin ich desto muthiger, an ihrem Urheber sein vermeyntes Verständniß mit den Alten verdächtig zu machen.

Mir ist von sicherer Hand gemeldet wor= den, daß es mit dem Stuhl Vespasians, der kein Thron war, eben so wenig Richtig= keit haben soll, als mit dem locherigen zu Rom, der die Nachfolge Petri gegen die Eingriffe der Spindel in Sicherheit sett.

<sup>\*)</sup> Plutarch. de Oraculis Metricis.

Dieser Umstand beruht also vermuthlich auf dem Ansehen eines neueren Nativitätstellers, und muß nicht zu leichtsinnig angenommen werden, ohne Gewährleistung eines glaube würdigeren Zeugen, als Bacon \*) von diessem Stuhl, der kein Thron war, sehn kann,

Eine dithprambische Figur von gleicher Frechheit ist die Verwechselung der Schlacht ben Marathon mit der Leuctrischen. Mein Falkenblick sliegt aber zu dem Hauptbeweise, der keine Einrede übrig läßt, wie unwissend der sokratische Schriftsteller in dem Buchsta- ben der Alten seyn musse.

Man denke ja nicht, daß er sich den Plutarch zum Muster gesetzt in seiner Pazrallele des Simons zu Joppe und zu Athen. Wie hinkend selbige ist, wird jedermann gleich einsehen, wenn ich darthun werde, daß der Freund des Sokrates von einem ganz verzschiedenen Handwerk gewesen. Der atheniens sische Simon war kein Gerber, sondern eizgentlich ein Lederschneider\*, und mits hin ein Professionsverwandter von dem vorz

<sup>\*)</sup> Serm. fidel. II. de morte — Vespasianus cum scommate; exonerans enim se super sella; ut puto, Deus fio —

<sup>\*\*)</sup> Dergleichen Jacob Bohme gewesen und unsere Riemer, Sattler und Handschuhmacher sind.

trefflichen Tychius \*), der sich durch den siebenhäutigen Schild des Ajar, oder eiz
gentlicher, durch seine Gastfrenheit gegen den Rhapsodisten, unsterblich gemacht. Daß aber der Ursprung dieses Irrthums in den Uebersetungen liege, hat der Aeltermann der eregetischen Zunft schon vor mir angezeigt, im fünften Theil S. 448. seiner Erklärung des N. T., die an Münz, Till und Kümmel so erbaulich, als in den Vorurtheilen und Lieblosigkeiten gemeiner Kritik gelehrt ist.

Werfasser der sokratischen Denkwürdigkeiten wuch in seiner Nahrung mit dem Chamá= leon zu vergleichen. Der Geist der Al= ten ist ein sehr ätherischer Tisch. Ob er aber mit den mystischen Schriften des Schusters in Görliß' eben so ungewissenhaft umgegan= gen als mit seinem Seld von Gerber, bin ich nicht fähig zu entscheiden, da ich niemals

Yes

Iliad. VII. 220.

Vielleicht wundern sich manche über das gute Vernehmen unter, den Handwerkern und Gelehrten jener Kindheit. Wir wissen nicht, was wir von den ersteren oder leteteren eigentisch denken sollen.

<sup>\*)</sup> Aine d'igywen nache pepar vanes qu'e une-

Χάλκεον, επταβόειον, δ α Τυχίος κάμε τευχων Σκυτοτόμων όχ άχιτος, Υλη ένι οίκία ναίων.

das Glück gehabt, die Werke dieses wahnwihi= gen Schwärmers zu betasten, und wir uns in dem Werth ihres Inhalts auf den Geruch gewisser Rachrichten aus dem Reiche der Gelehrsamkeit verlassen muffen. Man kann sich unterdessen leicht vorstellen, daß der ver= trauliche Umgang eines Alchymisten jeman= den sehr verwahrlosen, ihn aber zugleich über= heben mag, sich mit Pech selbst zu besudeln. Jedoch ich weiß nicht, ob man die Aufrich= tigkeit oder Bescheidenheit des Autors tadeln. soll, der nicht mehr als eine einzige mußige Stelle, und noch dazu aus einem griechis schen Buch angeführt, in welchem ein al= ter Kirchenlehrer \*) Eilieismen, und ein moderner \*\*) Eprenismen erfand, wie Ana \*\*\*) in der Wüsten Maulpferde oder warme ·Båber.

Ein Misverstand ist es aber, wenn man für einige seichte Derter in den Denkwürdig= keiten das Senkbley des philosophischen Verstands den des (sensus communis) hat brauchen wollen. Die Windeln und die Wiege der sofratischen Weltweisheit gehören nicht für starke Geister; und diese vier Bogen,

<sup>\*)</sup> Der heil. Hieronymus.

<sup>\*\*)</sup> Der hochwurdige D. heumann.

<sup>\*\*\*) 1</sup> B. Mof. 36, 24. Luthers Ueberfetung verglichen mit ber Vulgata.

in denen Milch und Honig stießt, dur fen niemanden als schwachen Lesern gefallen, die es den Baren und Kälbern im Geschmack gleich thun. Unsere Muse ist ein Säugling der fruchtbaren, vielbrüstigen, ungestalten Mutter, eine Schülerin jenes Bienenschwarms in dem Aas des Ldwen, wo Speise ging vom Freser und

Süßigkeit von dem Starken. \*)

Diese Erinnerung wird vielleicht basseni= ge bemänteln können, was von den Hebam= menkunsten des Sokrates obenhin gesagt worden. Aus der Bescheidenheit eines Unwissenden eine Tugend zu machen ist eben so ungewöhnlich, als die Reuschheit eines Verschnittenen zu bewundern: Wenn Sokrates so viel verstanden hatte als die Philosophen, denen er aus der Schule gelaufen war, so wurde er nicht nothig gehabt haben, die Heimlichkeiten der Natur auf dem Stuhl kennen zu lernen, sondern hatte eben so gut als anvere die Einsichten der Philosophie in der Liebe und im Genuß der Wahrheiten selbst schöpfen können, nicht aber in den Nachwehen und Wirkungen ihres züchtigen Umganges. Das Unvermögen, bessen sich Sokrates bewußt war, verbot ihm von selbst, Water oder Lehrer zu werden. In diesen letten Zeiten darf der Verschnittene nicht

<sup>\*)</sup> B. der Richt. 14.

mehr sagen: Siehe! ich bin ein burter Baum! \*) Ein solch Geständniß würde jetzt bescheiden lassen, aber nicht aufrichtig senn, ben Sokrates hingegen war es aufrichtig; . es sah aber unbescheiden aus, die Schwäche seines Erkenntnisvermögens zu entblößen, ohne sich die Schürze von Feigenblattern oder Rocke von Fellen zu Nutz zu machen, durch deren Nothdurft die Sophisten jedes Alters dem Ruhm ihrer Stärke stillschwei= gend einen Schandfleck anhängen. Db nun der Mann, in welchem Gott beschlossen hat die Wohnung des menschlichen Geschlechts mit Gerechtigkeit zu richten, die Ungerechtigkeit übersehen wird, womit unsere Schriftgelehr= ten und Rabbinen so wohl als die Archon= ten dieses Aleons die Wahrheit aufhalten, wie er die Zeit heidnischer Unwissenheit übersehen hat, ist allerdings keine Preisfrage, die durch französische Academieen der schönen Wis= senschaften entschieden werden mag.

Weil Sokrates also zu trocken war, selbst Erklarungen und Lehrsätze zu erzeugen, so bequemte er sich, als ein Diener der Natur, die Vollendung fremder Geburten abzuwarsten. Diesem Muster zu Folge ist bey jestem Leser seiner Denkwürdigkeiten die sinnslichste Definition eines Philosophen, in der

<sup>9</sup> Sof. 56. 3.

Gebährmutter des Redegebrauchs, als ein zeitiger Embryo zum voraus gesetzt worden. Wenn es daher heißt: daß man kein Phislosoph seyn dürse, um die Geschichte des Worts Philosophie, in abstracto so wohl als inconcreto, zu studiren: so ist ein Philosoph in hieroglyphischen Zeichen = einem Jünzger des B. und C. der sich dünkt > als sein Meister B. oder C. W. z. E.

Niemand muß es aber gekrönten Philosophen verargen, wenn sie das ptolomäische Spsiem mit der Ordnung des Weltbaues
verwechseln, und alles lästern, was den Mechanismum ihrer Begriffe irre macht. Eben
derselbe Ueberdruß, der jenem Maler den
Pinsel aus der Hand warf, scheint dem sokratischen Geschichtschreiber den seinigen in die
Finger gegeben zu haben; doch es wurde
nicht jedermanns Laune gelingen, die Kunsk
auszustechen, welche Chrien und Soriten
schaumen lehrt.

Dem Stagiriten ist das letzte Hauptstück in seinen vordern analytischen Büchern, so vom physiognomischen Syllogis=mus handelt, sehr kurz gerathen. Daß er aber keine anderen Beweise als geradlinichte für gültig angesehen haben sollte, läßt sich aus einer Stelle seiner hintern analytischen Bü=cher widerlegen, wo er einen Schluß des

Anacharsis \*) durch die Hyperbel erklart. Die Zergliederung des Wahren und Schosnen scheint den Gebrauch der Drepecke und Parallelogrammen sehr zu vereiteln, auch die Bewegung der Gedanken den Schulgeses

ten der Spllogistif entgegen zu sepn.

Man wird daher die Theorie der Centrispetals und sugalkräfte zu Hülfe nehmen, und die Parabeln des Sokrates aus der zussam mengesetzten Richtung seiner Unswissen heit und seines Genies herleisten müssen. Die Copie derselben in den Denkswürdigkeiten sließt eben so natürlich aus den Trieben der Ungewißheit und Zusperischen sein den Autor gemeinschaftlich gewirkt, wie die geheime Geschichte seines Buchs freymuthig erzählt.

In diesem Göttlichen der Unwissen s
heit, in diesem Menschlichen des Genieß
scheinet vermuthlich die Weisheit des Wis
der spruch b verborgen zu seyn, woran
der Abept scheitert und worüber ein Ons
tologist die Zähne blöckt; wie ich wohl
weiß, daß gewisse Leser es mir gleichs

<sup>\*)</sup> Ore in Exudues un eiere mudntpides, u'de que aumedel. Die Schthen haben keine Beina
ft dae; folglich auch keine Madchen, welche
die Musik lieben. Aristot, Analyt. poster.
lib. I. cap to.

falls übel nehmen, als wenn der Schlüssel der sofratischen Denkwürdigkeiten gar zu genau mit der Bildung des Schlosses übereinskame, woran doch die Schuld am Schloß

und nicht am Schlosser liegt.

Des Zusammenhanges wegen komm ich von Beweisen auf Wortspiele, wos durch die Denkwürdigkeiten am meisten ansstädigig geworden. Ich kann den häusigen Gebrauch derselben bloß mit dem verwerslischen Benspiel des Aristophanes rechtsertigen, der den Sokrates über die Stimme serra und den Hausion der electrischen und Gewitstermaterie in den Tagbüchern neuerer Gelehrsfamkeit der Nachwelt vorkommen wird. Zur Shre der Wortspiele erinnere man sich noch desjenigen, so in dem Munde einer gebratenen Gans ein Prophet des Lutherthums gewesen seyn soll.

Nachdem ich lange genug dem Plan der

sofratischen Denkwürdigkeiten

Coeca regens filo vestigia — - \*)

nachgeirrt, so seh ich ben dem Scheideweg der doppelten Zuschrift dem Ausgange mei= nes Labyrinths entgegen. Durch einen nah gelegenen Druckfehler ist der Delgoke heraus= gebracht, den der Verfasser mit seinem Nie=

<sup>(\*</sup> Virgil, Aeneid. VI.

mand, dem Kundbaren, eigentlich haben wollen. Die andere Zueignung wird also die unsichtbare Wahl des Publici angehen. Wie klein er sich diesen Ausschuß vorgestellt und wie wenig beträchtlich derjenige Theil der Welt ist, auf deren gesunden Verstand der Autor Anschläge macht, ist seiner Auf= richtigkeit oder Bescheidenheit, nach Belieben aufzubürden; wofern nicht zwen unschuldige Wörter aus einem Vers des Persius den Stoff zu dieser langweiligen Erfindung einer doppelten Zuschrift hergegeben. Dieser letz= ten Muthmaßung als der natürlichsten, giebt die verwirrte Denkungsart des Hamlets\*) viel Gewicht, der seines gleichen einen Strobhalm zu ihren tiefen Absichten empfiehlt, wie ein Vanini denselben zu seinem

Sachwalter von der Erde gehoben haben soll. Der Eintheilung des menschlichen Körpers gemäß, in Kopf und Rumpf, giebt est theoretische und praktische Weltbürger. Um Haupt unterscheiden sich Aug und Ohr; am Leibe aber Hand und Fuß. Wer dempnach Lust an mystischen Zahlen sindet, kann

<sup>&</sup>quot;) —— 'T is not to be great

Never to stir without great Argument;

But greatly to find quarrel in a firaw,

When Honour's at the stake ————

Shakesp.

sich in der Wahl des Publici zween klei-ne Chore thatiger und denkender Liebhaber dichten, denen der Autorauf Hände und Augen Achtung giebt. Da er den Beruf zu Geschäften von Hirngespin= sten, und die Muse zum Erfinden von Zer= streuungen zu lautern gesucht, so schlug er theils den zweydeutigen Patriotismum in dem Lebenslauf eines Xenophon und Bollingbro= ke, theils den zwendeutigen Enthusiasmum in der Lehrart eines Platon und Shaftes= bury als den besten Prüfestein vieler uner= kannten Wahrheiten vor, so die Erfüllung jenes Fluches beschleunigen helfen, der die Könige in Philosophen (oder rückwärts) zu vermandeln wünschte. Welcher Pedant weiß aber nicht, daß man ohne Gaben, ein gros
ßer Apoll in den unbekannten Ländern die s= seits senn kann, wo der Horizont\*) so ein= geschränkt als möglich ist; und welchem Stuper sehlt es an Verdiensten das, Pri= vilegium einer Physlis \*\*) in den unbekannten kandern jenseits zuberhalten, wo

<sup>\*)</sup> Tres pateat coeli spatium, non amplius, vlnas.

<sup>\*\*) —</sup> quibus in terris inscripti nomina re-

Nascantur flores, et Phyllida folus habeto. Virg. Eclog. 3.

man über die Geseke mit Füßen geht, und Projecte blühen um die Schläfe ana= Freontischer Aebte?

Meine Absicht ist es unterdessen gar nicht, durch diese Erklärung irgend einem Kleinmeisster sieben brodloser Künste seine Verwandtschaft mit Newton in Zweifel zu ziehen; da dieser weise Gelehrte den Scherz, zum possierlichen Geschlecht der Affen gezählt zu werden, großmuthig hat auf sich sitzen lassen.

Anekdoten von dem namlosen Verfasser der sokratischen Denkwürdigkeiten aufzutreiben; aber umsonst. Der einzige Herr Professor Meyer, der sich durch seine Ausstattung geslehrter Fündlinge so berühmt gemacht als der reiche D= e== e== in Hamburg durch seine Mildthätigkeit gegen H—— Kinder, ist so gütig gewesen mir zu melden: wie unser Austor einmal an ihn geschrieben, doch vermuthstich unter lügenhaftem Namen, und ihm folgende Aussicht von seinem Büchlein mitgestheilt habe: "daß es eine Sammlung von "Gelegenheitsged anken in sich schlösses, dur mihi subito calore et quadam "stestinandi voluptate sluxerant, wie Statius")

<sup>\*)</sup> Siehe den Brief vor dem ersten Buch seiner Siluarum.

"die seinigen beschreibt, oder mit einem "brittischen Schriftsteller zu reden, ein Sp=

"stemchen von Anspielungen. \*)

Wenn daher die Anpreisung der sokrati= schen Denkwürdigkeiten in dem 57sten Stück Hamburgischer Nachrichten aus dem Reich der Gelehrsamkeit des 1760. Jahres nicht eine Erfindung unsers Autors selbst ist, die zu den Staatsstreichen niedertrachtiger Schrift= steller gehört, welche Gottesäcker und Ge= richtsstätten zur Stunde der Mitternacht ent= weihen, oder vom Altar und Rade Glück borgen zu ihrer ehrlichen Handthierung; so reicht diese Empfehlung seines Buchs beden f= liche Merkmale zu dem Argwohn dar, daß gemeldete Recensenten den Liebhaber der langen Weile genauer kennen mussen als sein Buch, von dessen näherem Umgang sie durch das verdammte Motto und die zwepköpfige Mißgeburt der Einladung ohne Noth sind abgeschreckt worden.

Ben diesem Mangel anderweitiger Nach= richten mussen und freylich die Hamburgischen desto schäßbarer senn, vornehmlich aber ihre Entdeckung, daß der kranke Körper und ein Krampf des Gehirns sich den größten An= theil an diesen vier Bogen in klein Octav anmassen könnten; welches in der That aus=

<sup>&</sup>quot;) a System of hints. Bolingbroke.

serordentlicher wäre, als was Sophokles dem Aeschylus nachgesagt haben soll

(wisidious du tuto  $\Delta$ ioruou kador)  $^*$ ):

daß der Wein, und nicht Aeschplus selbst der eigentliche Autor seiner Schauspiele wa= re; wie in den sokratischen Denkwürdigkeiten gleichfalls die Erzählung des Gespenstes, das der Chier bey dem Grabe Sokrates sahe, einem weit hergeholten Grunde beygesellt wird.

Doch vielleicht wundern sich gewisse Leser über diesen medicinischen Bericht, der in der Recension der sokratischen Denkwürdigkeiten eingewickelt worden, und fragen mit dem Kar-dinal von Est den Urheber des Gedichts: Wo er zum Henker! das Zeug dazu herbekommen habe? \*\*) Solchen unphilosophischen Wiklingen halt ich es für nösthig zu Gemüth zu führen, daß der Geist der Eingebung in die Zeitungsschreiber, inssonderheit die gelehrten, gefahren sen, und daß man diese Evangelisten folglich für die einzigen inspirirten Schriftsteller (inve-

<sup>\*)</sup> Euripid. in Bacch.

<sup>\*\*)</sup> Messer Lodovico, dove Diavolo! havete pigliato tante coionerie? Mit dieser Frage soll sich der Kardinal für die Zueignung des Orlando Furioso gegen den Ariost bedankt haben.

remise, die uns jest übrig sind, erkennen musse, mithin gegen ihr Zeugniß keine Urssache habe mißtrauisch zu seyn. Die Heisligkeit ihrer Pantoffeln ist anbey jesdem wahnwißigen Schwarmer zu Maaß, den der Most einer neuen Lehre treibt, seisne Füße zu decken. \*)

Nichts konnte David auf jener Flucht, da er aß, was ihm doch nicht ziemte zu essen, sondern allein den Priestern, Schaubrodte, die niemand essen durfte, ohne die Priester alslein; nichts konnte David willkommner seyn, als das Schwert Goliaths, den er im Sichgrunde erschlagen hatte. Gewickelt in einem Mantel hinter dem Leiberock war es ein unnüß Hausgerath für die Priester zu Nobe. Hier ist kein ander Mitztel um die Knoten unserer per ua nisse um die Knoten unserer per ua nisse den Schrift vollends aufzulösen, als das anatomische Federmesser, welches in den Hamsburgischen Nachrichten die sofratischen Denksturgischen Den

<sup>\*)</sup> Der Wurstmacher Agorakrit sagt zum Rleon in des Aristophanes 1\*\*.

<sup>- -</sup> όπες πίνων ώνην πέπουθ' όταν χεσεία Τοῖσι τζόποις σοῖς σοῖσιν , ώσπες βλαυτίοισε , χζώμαι.

würdigkeiten und den Kopf ihres kranken Werfassers zergliedert. Ich eile daher mich desselben zu bemächtigen. Es ist seine s
gleichen nicht, gieb mirs! 1 Sam.
21, 9.

Ende der zweiten Sandlung.

### Dritter Aufzug.

7 ' '

Amoris vitio, non meo, nuno tibi morologus fio \*)

Gute Nacht, Vater Sofrates! Bruder Aristoteles! der Abschied eurer Freundschaft ist ein Opfer der Liebe. Wahrheit ist mein Madchen; schwarz, aber gar lieblich, wie die Hütten Redar, wie die Teppiche Saslomo. Doch ihr Geschlecht — welch ein Brandmark! dieß liebenswürdige Kind erkennt jener Kunstrichter unserer Denkwürdigkeiten für sein Fleisch und Blut.

Ja, es ist waht, was dem Publico in dem 57sten Stuck der Hamburgischen Nachrichten aus dem Reiche der Gelehrsamkeit des
1760sten Jahres gemeldet worden, eben so
wahr, als was der Wächter auf dem Thurm
zu Jesteel verkündigte: "Es ist ein Treiben,
"wie das Treiben Jehu, des Sohns Nimsi;
"denn er treibt, wie er unsinnig wäre" \*\*)

<sup>\*)</sup> Plaut. Pers. Act. I. Sc. 1.

<sup>\*\*) 2</sup> B. der Kon. 9, 20.

Können wir noch zweifeln, daß es dem Verfasser der sofratischen Denkwürdigkeiten an Menschenverstand fehle? Würde er nicht seine vier Bogen in klein Oktav selbst ausge= brutet haben? Aber der Strauß \*) ist hart gegen seine Jungen, als waren sie nicht sein, und achtets nicht, daß er umsonst arbeitet. Redet er nicht über den Berg, schweift er nicht aus, geht er nicht irre und setzt seine Leser in ängstliche Erwartung auf eine Spur vom Sokrates, wie der Sohn Kis\*\* sei= nen Vater für die verlornen Eselinnen, unterdessen er ben dem ersten Seher, der ihm im Weg liegt, einkehrt, ihn zu beschmausen und sich wahrsagen zu lassen? Wenn er ge= sunde Wernunft hatte, oder ihrer machtig ware, mochte er sie wohl selbst verdach= tig machen? Ist seine unnatürlich e Neigung zu Widersprüchen nicht der Tod und die Holle der lebenden Weltweisheit? Mennt er nicht die Hypochondrie und Milz= sucht seine Vertrauten? Man muß daher mit der mitleidigen Schwester des rasenden Dre= stes wenigstens von ihm urtheilen:

> αάν μη νοσής γάρ, αλλα δοξάζεις νέσεξη αματος βροτοϊση αποςία το γίνεται.

<sup>\*).</sup> Hiob 39.

<sup>\*\*) 1</sup> Sam. 9.

Bedenkliche Merkmale, wodurch die in den Hamburgischen Nachrichten geoffenbarte Wahrheit: daß der sokratische Schriftstel-ler an Körper und Kopf ungesund sen, die größte Glaubwürdigkeit einer philosophischen Spyothese gewinnt. Wie polychrestisch oder brauchbar selbige ist, alle Schwierigkeiten in diesen Sibyllenblättern auf die leichteste und glücklichste Art zu heben, wird die Anwen-

dung jeden Leser selbst lehren.

Nichts ist also mehr übrig, als die Granz= streitigkeiten des Genies mit der Tollheit zu untersuchen. Das größte Schis= ma \*) hierin ist unter den Juden gewesen über den Vortrag eines Propheten aus ihren Bru-Einige sagten: DAIMONION ize und mainetai und saben die Manie gleichfalls für die Wirkung eines Genies an, ja wun= derten sich gar, daß es Menschen von ge= sundem Bauerverstande möglich ware ihm zu= zuhören. Auch Festus urtheilte, daß die viele Belesenheit den Paulus verwirrt ge= macht, und gab seinen fanatischen Schwin= del den Büchern schuld \*\*). Hätte dieser Landpfleger nur einigen Wind von dem Auf= ruhr gehabt, den der eigennühige Gold= schmidt zu Ephesus erregte, so wurde er mit

<sup>\*) 30</sup>h. 10, 20.

<sup>\*\*)</sup> Up. Gesch. 26,24. ra πολλά τέ γεαμματα ès μανίαν περιτείπει.

mehr Zuverläßigkeit die Raseren des Apostels einem Pfeil bet jach zornigen Diana

\*) zugeschrieben haben.

Die Bebbachtung ist aber noch alter, das and Meister, die sich in der Philosophie, Positis, Poesse und Technik hervorgethan, Insvalie, Poesse und Technik hervorgethan, Insvalie, Poesse und Technik hervorgethan, Insvalie, Datte eine Seuche, die durch ihn heilig geworden seyn soll; und der Mann, lieblich mit Psalmen-Israel, verstellte seine Geberde am Hofe zu Gath, kollerte, stieß sich an die Thür am Thor, und sein Geiser floß ihm in den Bart. Da sprach Uchis zu seinen Knechten: Siehe ihr sehet, daß der Mann un sin nig ist; warum habt ihr ihn zu mir gebracht? hab ich der Unsinnigen zu wenig, daß ihr diesen herbrächtet, daß er neben mir raset e? Sollte der in mein Haus kommen?

Das Zeugniß der Gesundheit, welches Hippofrates dem Demokrit ertheilte zum Nachtheil seiner Landsleute, der Abderiten, hat so viel Ausehen, als wenn eine ganze medicinische Facultät ihn rein erklert hätte. Desto wunderbarer ist aber der Ausspruch in

<sup>\*) — —</sup> aut morbus regius vrget
Aut fanaticus error et iracunda Diana.
Horat, ad Pif.

<sup>\*\*)</sup> Arist. Problem. Sect. 30.

<sup>\*\*\*) 1</sup> Sam. 21.

dessen Mund eines gesunden Weltweisen, kraft dessen er allen gesunden Dichtern den Zustritt des Helikons versagte. \*) Da Jehu heraus ging zu den Knechten seines Herrn, sprach man zu ihm: Stehets wohl? warum ist dieser Rasende zu dir kommen? Er sprach zu ihnen: Ihr kennt doch den Mann wohl und was er sagt. Der Mann war Elisa. \*\*)

Aristoteles führt den Ajar, der in seisnem Wahnwiß Wunder that, \*\*\*) und Bellerophon, welcher dergleichen gesehen haben mag \*\*\*\*), den Sofrates, den Platon, als vorzügliche Bepspiele solcher Märstyrer an, die von der schwarzen Galle geliteten, und vergleicht daher die schwarze Galle

Agamempon in Hor. Serm. Lib. II. 3.

<sup>\*) —</sup> excludit fanos Helicone poëtas

Democritus — — Hor. ad Pif.

<sup>\*\*) 2</sup> B. der Kon. 9, 11.

<sup>.\*\*\*)</sup> Mille ouium insanus morti dedit, inclytum Vlyssem

Et Menelaum vna mecum se occidere clamans.

Αντάς έπει και έτος απήχθετο πάσε θεώσει Ήτοι ὁ καπ πεδίοι τὸ αλήιοι οἶος αλάτο Οι θυμὸι κατίδων πάτω αιθς άπων αλεείνων Ηomer.

senschaften, erklart auch alle Symptome der Bacchanten und Propheten nach eben der Methode, in welcher Eli und die ungläubigen Juden das Zeichen der Zungen und Lippen sich vorzustellen beliebten, über das Entsehen des großen Haufens lächelten, und den Schluß machten: sie sind voll süßes Weins.

Die Vermuthung würde unterdessen zu weit gehen, wenn man alle mit mancherlep Seuchen und Qual behaftete, die Besefstenen, Mondsüchtigen und Paralystischen, deren in den Evangelisten erwähnt wird, \*) für Genies jener Zeit und jenes Landes halten wollte.

Ungeachtet Hippokrates sich schon viele Mühe gegeben, das Sien, dieses Kreut seiner Kunst, zu vernichten: so entfährt ihm doch am Ende seiner Abhandlung wied iezüs voor der neue Grundsah: warra Gel'A zai angeanum HANTA.

Es war ein Paroxysmus \*\*) der langen Weile, die Paulus zu Athen hatte,

<sup>\*)</sup> Matth. 4, 24.

<sup>\*\*)</sup> Ap. Gesch. 17, 16. magegevere re mreuma avru. In unserer Uebersetzung ift das Wort Parorpsmus durch Grimm gegeben. Grimmig muß der heilige Affekt des Apostels den

daß er in einer so abgöttischen Stadt das Evangelium von Jesu und von der Aufer= stehung zu predigen suchte; wie es ein Paro= rysmus des patriotischen Ehrgeitzes gewesen seyn mag, ber bem Solon die Erfindung eines unsinnigen Klaggedichts eingab, wodurch er aber die Wurde eines Heerführers\*) in dem verbannten Feldzug gegen die In= sel Salamin erhielt, wie dieses alles vom Plutarch mit einer angenehmen Umständlich= keit im Leben Solons erzählt wird, der ein Kaufmann, Dichter, Feldherr, Gesetzeber und guter Geselschafter, auch einer der sie= ben Weisen Griechenlandes gewesen sepn soll, dergleichen allgemeine Köpfe unste heutigen Meßkunstler und Metaphysiker gleichkalls sind.

Die historische Wahrheit von der Krankscheit des sokratischen Schriftstellers und die poetischen Ahndungen von seinem Genie werschen daher so gut mit einander bestehen könsnen

4 ...

epikurischen und stoischen Philosophen freylich vorgekommen seyn, die mit ihm zankten.

<sup>\*)</sup> A Happiness, that often madness hits on, which sanity and reason could not be so prosp' rously deliver'd of — — murbe hier auch der alte Kammerherr Polomius sagen, der in Hamlets Tolheit die Methode und die Trächtigkeit seiner Stoßreden bewunderte.

men als die Eule Bubo eines jüdischen Geschicht= schreibers, mit dem Engel des Herrn, den ein vom Geist getriebener Mensch ben dem Tode Herodis gemalt, ohne pathologische Auslegung der Würmer, von denen der König und der Dictator gefressen wet= den, die Gott nicht die Ehre geben; gesetzt, daß es auch hier heißen sollte:

> Was Bileam nicht selber sab, Sah doch sein Esel stehen.

Aus dem Geschlechtregister dieser Hypve these, die ein verwirrt Gehirn und siechen Leib in dem Verfasser der sokratischen Denk= wurdigkeiten zum voraus setzt, erhellt aber zugleich, wie unverschamt sich die Ham= burgischen Nachrichten die Ausgeburt dieser unnaturlichen Wahrheit zugeeig= net, die für nichts als ihr Pflegkind anzu= sehen, das unter der Feder des erlognen Wa= ters sehr verwahrloset worden, sich ihrer wah= ren Ahnen nicht im geringsten zu schämen hat, und durch ein romanhaft Schicksal in Geselschaft der Nymphen gerathen sepn muß, denen das Reich der Gelehrsamkeit die hamburgischen Nachrichten zu danken hat, wie Numa seine Gesetze den Einblasun=' gen der Egeria. Diese Egerie hielt ei= ner für eine Pflegerin Baals, wenn seine Kirchen durch den Dienst eines un sin-niegen Jehu gereinigt werden zu heimkichen

daß er in einer so abgöttischen Stadt das Evangelium von Jesu und von der Aufer= stehung zu predigen suchte; wie es ein Paro= rysmus des patriotischen Ehrgeißes gewesen seyn mag, ber bem Solon die Erfindung eines unsinnigen Klaggedichts eingab, wodurch er aber die Wurde eines Heerführers\*) in dem verbannten Feldzug gegen die In= sel Salamin erhielt, wie dieses alles vom Plutarch mit einer angenehmen Umständlich= keit im Leben Solons erzählt wird, der ein Kaufmann, Dichter, Feldherr, Gesetzeber und guter Gesellschafter, auch einer der sie= ben Weisen Griechenlandes gewesen sepn soll, dergleichen allgemeine Köpfe unsre heutigen Meßkunstler und Metaphysiker gleichkalls sind.

Die historische Wahrheit von der Krankscheit des sokratischen Schriftstellers und die poetischen Ahndungen von seinem Genie wersden daher so gut mit einander bestehen köns

nen

epikurischen und stoischen Philosophen freylich vorgekommen seyn, die mit ihm zankten.

<sup>\*)</sup> A Happiness, that often madness hits on, which sanity and reason could not be so prosp' rously deliver'd of — — murbe hier auch ber alte Kammerherr Polomius sagen, ber in Hamlets Tolheit die Methode und die Trächtigkeit seiner Stoßreden bewunderte.

nen als die Eule Bubo eines jüdischen Geschichtsschreibers, mit dem Engel des Herrn, den ein vom Geist getriebener Mensch ben dem Tode Herodis gemalt, ohne pathologische Auslegung der Würmer, von denen der König und der Dictator gestessen wets den, die Gott nicht die Shre geben; gesetzt, daß es auch hier heißen sollte:

Was Bileam nicht selber sab, Sah doch sein Esel stehen.

Aus dem Geschlechtregister dieser Hypve these, die ein verwirrt Gehirn und siechen Leib in dem Werfasser der sokratischen Denk= wurdigkeiten zum voraus setzt, erhellt aber zugleich, wie unverschämt sich die Ham= burgischen Nachrichten die Ausgeburt dieser unnaturlichen Wahrheit zugeeig= net, die für nichts als ihr Pflegkind anzu= sehen, das unter der Feder des erlognen Wa= ters sehr verwahrloset worden, sich ihrer wah= ren Ahnen nicht im geringsten zu schämen hat, und durch ein romanhaft Schicksal in die Geselschaft der Nymphen gerathen senn muß, denen das Reich der Gelehrsamkeit Die hamburgischen Nachrichten zu danken hat, rvie Numa seine Gesetze den Einblasun= gen der Egeria. Dicse Egerie hielt ei= ner für eine Pflegerin Baals, wenn seine Kirchen durch den Dienst eines un sinniegen Jehm gereinigt werden zu heimelichen

Gemachern bis auf biesen Tag. 2

B. der Kon. X. 18, 27.

Sucht keine Blonde also unter den Gespielinnen des Apolls. Vrit enim fulgore Luo — Jede von ihnen kann sagen: Seht mich nicht an, daß ich so schwarz bin; denn das Genie hat mich so verbrannt.

Ist aber die Thorheit des Genies reich genug, die Weisheit zu ersetzen, die durch den Zusammenhang allgemeiner Wahrheiten in die Ginne fallt? Dieß ist der Hauptknoten. ----

#### - DEVS intersit! - dignus vindice nodus!

Mun soll mir der Verfasser der sokratischen Denkwurdigkeiten nicht mehr entwischen; fest ist er wie Proteus durch die Verrathe= rep seiner Tochter Eidothea; denn durch ihr Eingeben, und durch die betrüglichen Saute der Meerkalber gelang es dem Menelaus, die List der Verwandlungen zu überwinden, die bep der Zuruckfehr des grauen Wahrsa= gers in seine erste Gestalt erschöpft war. \*)

Wunderliche Muse! die du Götter aus der Erden steigen siehst, und einem alten Mann einen Rock von Seide schenkststell mir den Jüngling, dem rachgierige Kameele ihre Haare zum Kleide geben, ber seinen Kiel in wilden Honig tunkt, daß seis

<sup>\*\*)</sup> Siehe bas vierte Buch ber Dbpfee.

Wunderliche Muse, die du pfeifen sehrst, wo niemand Lust hat zu tanzen, Kla= gen eingiebst, die nicht zum Seulen bewegen, weil deine Leser den Kindern gleich sind, die dort am Markt saßen! stell mir den Jung= ling, der unsere Schriftgelehrten schelten darf, die den Schlüssel der Er-kenntniß haben, nicht hinein kommen und denen wehren, so hinein wollen; der un= sern Weltweisen zischt, die ins Ohr sagen: es sey keine Palingenesse, noch Genie, noch Esprit, (als von dem ihr Helvetius. in groß Octav geschrieben) — ja, den Jungling, dessen Kuhnheit jenem König in Juda nacheifert, der die eherne Schlan= ge zerstieß, die doch Moses auf hoch sten Befehl erhöht hatte, und ein Gleich niß des Menschensohnes war, den Sein Gott mit Freudenol gesalbt hatte über seis ne Gesellen! Hoch erfreut über des Brautigams Stimme steht er und hort ihm zu, denn er ist Sein Freund. Wer die Braut

aber hat, ist der Brautigam — Siehe! Er kommt mit den Wolken!

Da stund ein Bild vor meinen Augen und ich kannte seine Gestalt nicht. — Eine Stille und eine Stimme; die Stim= me eines Predigers, dem das Publi= kum eine Wüste ist, in der mehr Heer= den als Menschen wohnen. Wer Ohren hat zu hören, der höre!

Das Salz ber Gelehrsamfeit ist ein gut Ding; wo aber bas Salz dumm wirb, womit wird man würzen? Womit sonst als der MAPIA su maguymares mit therichter Predigt

1 Rot. I. 21.

Die Vernunft ift heilig, rect und gut; durch sie kommt aber nichts als Erkenntniß der über= aus sündigen Unwissenheit, die, wenn sie epidemisch wird, in die Rechte der Weltweisheit tritt, wie einer aus ihnen gesagt hat, ihr eis gener Prophet, der Methusalab un= ter ben beaux-esprits dieses Geschlechts: Les sages d'une Nation sont fous de la folie commune. Niemand betrüge sich. also selbst. Welcher sich unter euch dünkt meise zu senn, der werde ein Narr in dieser Belt, daß er möge weise sepn. 1. Ror. III. 12.

Das Amt der Philosophie ist der leibhafte Moses, ein Orbil zum Glauben, und bis auf ben heutigen Tag, in allen Schulen, wo gelesen wird, bangt die Decke vor dem Herzen der Lehrer und Zuberer, welche in Christo aufhört. Dieses wahrhaftige Licht, seben wir nicht im Licht des Mutter= wițes, nicht im Licht des Schulwißes. Der herr ift der Geift. 2000 aber des Herrn Geist ist, da ift Frenheit. Dann seben wir alle mit aufgedecktem Angesichte bes Herrn Klarheit wie im Spiegel, und werden verwandelt in daffelbige Bild von Klarheitzu Klar= heit als vom herrn bes Geiftes. 2 Kor. III. 17. 18.

### Epilogus.

Nachdem ich nun die Nymphen der Hamburgischen Nachrichten so wohl als die Muse der Sokratistischen Denkwürdigkeiten Schau gestragen öffentlich, und einen Trisumph aus beiden gemacht, soschließt sich meine Pantomime mit dem Wunsche, der dem sterbenden Augustus eingefallen seyn soll:

#### PLAVDITE!

Домриратий рий учество, ибелфой, им 9 и с жи у и

XPIXTOY.

#### Drudfehler.

In einer Stelle, die uns zu langweilig ift anzusühren, fteht Uns, wo im Grundtert der Samburgischen Rachrichten Publico folschlich gelesen wird.

# Kreuzzüge

# Philologen.

3 Birgil in ber Efloge : Pollio.

-- -- erunt etiam altera bella,

Atque iterum ad Troiam magnus mittetur

Achilles.

M DCC.LXII.

# Pred. Salom. XII, 11.

## Dem Leser unter der Rose!

Die dren ersten Abhandlungen in gegenwärtiger Sammlung haben sich schon die unverdiente Schande erschlichen, daß sie in den wöchentlichen Königsbergischen Frag. und Anzeigungs. Nachrichten des 1760. Iahrganges eingerückt, prangern — Das zweite Buch der Makabate kabater süchen Aristobu.

Schulmeister an, der vom priesterlichen Stamme war — Mehr weißich von diesem apokryphischen Patrone nichts; weil ich kein Theo. log bin, wie die meisten Kinder unsers schriftstellerischen, gleißnerischen, unzüchtigen Geschlechts: sondern (mit Gunst zu melden!) ein Kühh irte, der wilde Feigen fablieset

Eins oder zwen ausgenommen, haben alle übrige Stücke gleichfalls schon die Probe des

Die Fracht des sprischen Baums, Ficus fatua genannt, ist unter dem Ramen von Pharaonsseigen; des egyptischen (Sycomori) von Adamsseigen befannt. Wem mit Gründlichkeit und Gelehrsamkeit gedient ist, der muß die Ausleger und Zeichendenter, vorwehmlich die botanischen, über Amos VII, 14. In Rathe ziehen.

Prucks und das Fegfeuer — ausgehalten. Was die Bekanntmachung des Projects besonders betrifft, so gehört selbige zu den kleinen Wersuchen unsers deutschen Thespist — — Diesem trubsinnigen Verfasser eines Nachoder vielmehr Vorspiels soll eine fremde unbekannte Hand, (vermuthlich statt einer Kritik darüber), die durch zwo Uebersetzungen sattsam gepriesene Welfen cur, den Polypum des gut en Verstandes einzupfropfen, überschickt — und ihr franzosisches Geschenk mit folgendem Billet doux begleitet haben:

ten aus dem Reiche der Gelehre samteit, im sieben und funfzigsten Blate te des 176 sten Jahres. (Tribus Anticyris caput insanabile!)

"Nimm hin, du sterbliches Gerip"pe Apollens! nimm hin dieses
"Buch, und wage dich nie wieder
"yber den RUBICON der Narrheit.
— So viel ist genug, zum Leite ze ug unsers Extractes, um
wenigstens das Motto aus dem Lucan verständlich zu machen. —

Herr von Alembert in seinen stattlichen Betrachtungen über die Person und die Werke des Abts Terrasson, "es ist wohl wahr, ungsere Erde ist von dem Planeten "Saturn hinunter nur ein "Punkt; allein es seit sich "nicht ein jeder dahin, "werda will— Mit diesem höchsten Planeten Saturn und sein mem Kinge verglich Marsilius

Ficinus + zu seiner Zeit das Genie des Sokrates — — Um auch unserer neuern sokratischen Muse die Nativität zu stellen, so könnte man dichten, daß selbige in den Sternbildern des Scorpions oder Widders zur Mie the gewohnt, und daselbst vielleicht von den Einflüssen des glühenden Mars beschwängert worden, wie ehemals die vestalische Mutter des kanonisirten Brudermorders, Quirini! — — Endlich hab ich noch vermittelst geomantischer

A Marsilii Ficini Argumentum Apologias in Platonis operibus: Si quaeras: quatis Socratis Daemon suerit? respondebitur — — Saturnius, quoniam intentionem mentis quotidio mirum in modum abstraheret a corpore — Non prouocabat voquam, quia non Martius; sed sacripe ab actionibus renocabat, quia Saturnius,

Spiegel, (mit spilogistischen Schen Mittelbegriffen von gleichem Stoffe!) gefunden, daß dieses Båndchen, (welches ich die Shree habe Dir, geneigter Leser! in die Tasche zu spielen) nicht Beångstigungen, sondern Kreuzzüge des Philologen heir ken sollte; denn, wie Eugen,

– schlägt er die heuchelnde . Trommeln

Hier, und dort bricht er ein ——.
Siech bett.

"Die hellenistischen Briefe, (werden sie sagen, die nichts verstehen, weil sie sich bep sich selbst messen und allein von sich selbst halten) "sind schwer und stark, aber die "Gegenwärtigkeit der Person ist

Michwach und die Rede verächt "lich." — Handlung, sagte Demosthenes, ist die Seele der Beredsamkeit, und auch der Schreib. art. Ein Autor, der Hand. lung liebt, muß daher keinem Kunstrichter noch Zeitungsschreiber ins Wort fallen, und die Spiele leute nicht irren, wenn er in seinen Handlungen ungestört bleiben will; doch einem Schriftsteller, der ins Gras beißen muß, ist der Mund gestopft genug ——

Das Commisbrodt, was die Bürger zu Gibeon mit sich nahmen, warhart und schimm. lig +-- Also ist Kabbalas und damit holla!

מאנרבה לנגוע נפשי חמרבה כדוי למחי: ††

t Joy. IX.

<sup>44</sup> Diob VI, 7.

Blig, Donner und Hasgel, und wie die verzweiselten Worste weiter lauten, womit sich Baslacin vernehmen ließ, als er von einem Hügel ben Anbruch des Tasges die große und prächtige Stadt Pegu übersehen konntes — noch der episch e Noman, den ein shrwürdiger Pfaff intonirt Fome

Teiche Iprische, elegische und epische Poesien ic. Halle 1759. Diesem die cfen Bande ist es wie einem Delbaum ergangen, den man so kahl klopft, daß kaum zwey, drey Beeren auf dem Wip fel, oder vier, fünf Beeren an den Arsten, well sie sehr voll hingen, übrig bleiben. Bell summum zus summa iniuria ist, sollte ein anakreontischer Bidermann billig an das Sprüchwort denken, wenn man nämlich Most in einer Traube südet und spricht: Berderbe es nicht! den aes ist ein Seegen darinn! Jes. Lxv, 8. xvII, 6.

mit dem lächerlichen Unfuge, der uns droht, daß jeglicher Sergesgeant ehestens seine Canapee und Eampagnengedicher Iraumer im bunten Rock tehestens seine Exercitiums zum allgemeinen Besten gesmeinnüßig machen wird——

Den Nachtrabschließt ein kindliches Den kmal — Dem Verfasser desselben werden zärtlich gestimmte Semuther mit mir wünschen, daß er getröstet werden möge, — wie jener Erzvater, (der seinen Namen zwar vom Lachen empfing, dessen herrschende Leidenschaft
aber Furcht scheint gewesen zusenn,) über seiner Matter ge-

ל בחבת פסים ל 1. Bud Mos. XXXVII, 3. 19.

falls der Holzschnitt des Titelblatts den Philologen in effigie oder seine schöne Natur ets
wa vorstellen soll; — dann muß
er sich ben den Antipoden seine Maintenon aussuchen, die mit
gleicher Innbrunst eine komische Wißgeburt und den allerchristlichsten Sulenspiegel zu
lieben im Stande ist —

Man überwindet leicht das doppelte Herzeleid, von seinen Zeitverwandten nicht verstanden,
und dasür gemißhandelt zu
werden, durch den Geschmack
an den Kräften einer besseren
Nachwelt. — Glücklich ist der
Autor, welcher sagen darf: Wenn

<sup>†† 1.</sup> Buch Mos. XXIV, 67. XXI, 6. XXXI, 42.

ich schwach bin, so bin ich ftark! — aber noch seliger ist der Wensch, dessen Ziel und Laufbahn sich in die Wolke jener Zeugen verliert, — der en die Welt nicht werth war.

Lesern, die an solcher Denkungsart einigen Theil nehmen; wie auch allen denjenigen, die and der Zueignungsschrift öder Vorrede schon genug gelesen hab ben, empsiehlt sich bestens

der Herausgeber.

### Inhalt.

- 1. Ariftobuli Bersuch über eine akademische Frage.
- 11. Vermischte Anmerkungen über die Worts
  fügung in der franzosischen Sprache.
- III. Die Magi aus Morgenland zu Bethlehem.
- IV. Rlaggedicht in Gestalt eines Sendschreibens über die Kirchenmusik.
- V. Französisches Project einer nüglichen bes währten und neuen Einpfropfung.
- VI. Chimarische Einfälle, vermehre mit einer Zueignungsschrift an einen berühmten Zeitungsschreiber im Reiche der Gelehrsamfeit.
- VII. Rleeblatt hellenistischer Briefe.
- VIII. Rascherenen.

- IX. Eine Rhapsodie in kabbalistischer Prose.
- X. Lateinisches Exercitium.
- XI. Jugendliche Gelegenheitsgedichte.
- XII. Denkmal.

## Versuch über eine akademische Frage.

, Vom

Aristobulus.

### HORATIVS.

- - nos proelia virginum
fectis in iuvenes unguibus acrium
cantamus vacui, sive quid urimur,
non praeter solitum leves.

### قمنس ؛

# FORTVNAMPRIAMICANTA-BOTNOBILEBELLVM.

Scriptor cyclicus olim,

Die Aufschrift dieses kleinen Versuchs ift . so problematisch, daß ich keinem meiner Le= ser zumuthen kann, den Sinn derselben zu errathen. Ich will mich daher erklaren, daß ich einige Gedanken über die von der Akade= mie zu Berlin für das Jahr 1759 ausge= stellte Aufgabe, Lust habe auf Papier zu bringen. Diese berühmte Gesellschaft hat die Preisschrift nebst sechs Abhandlungen ihrer Wetteiferer für wurdig gehalten der Welt mitzutheilen, unter folgendem Titel: Dissertation, qui a remporté le prix proposé par l'Académie Royale des Sciences & belles lettres de Prusse, sur l'influence réciproque du langage sur les opinions et des opinions sur le langage. Avec les pieces qui ont concouru, à Berlin, MDCCLY, 4.

Man wurde meines Erachtens die Beantwortung der Frage von dem gegenseitigen Einfluß der Meynungen und der Sprache leichter übersehen können, wenn man diese Aufgabe vorher erklart hatte, ehe man zu ihrer Auslösung geschritten ware. \*) Weik Gelehrte \*\*) aber eine solche trockne Gründ-lichkeit nicht nothig haben, um sich einander zu verstehen, oder sich vielleicht über unbestimmte Sake am reichsten und wohlfeilsten schreiben läßt; so möchte gemeinen Lessern damit gedient seyn, diesen Mangel wonicht ersetz, doch wenigstens in gegenwartigen Blättern angezeigt zu sehen.

Der Begriff von dem Wort Meynungen (opinions) ist zweydeutig, weil selbige bald Wahrheiten gleich geschätzt, bald entgegen gestellt werden, \*\*\*) und was man Sprache (langage) nennt, sehr vielseitig. Eine Ver=

Τιερί παντός, απαϊ, μία αρχη, τοῖς μέλλυση καλῶς βυλεύεθαι εἰδέναι δεῖ περὶ ε΄ αν η εἰ βυλη, η απαυτος αμαρτάνειν ανάγκη τυς δη πολλυς λέληθεν ότι υκ ίσασι την υσίαμ έκασυς ως ε΄ εἰδότος ε΄ διομολογενται ἐκ αρχη σκέψωνς, προλογία βίντις δὶ τὸ εἰκὸς ἀποδιδόασεν ε΄ ε΄ το καλλοις ἐπιτιμώμεν — καὶ συ μη πάθμμεν αλλοις ἐπιτιμώμεν — ἐμολογία βίμενοι όρον, εἰς τε το κποβλέποντες καὶ αναφέροντες την σκέψιν ποιάμεθα — Θρέτα» τοῦ βιαθοίτονες την σκέψιν ποιάμεθα.

dafelbft.

ο συμής τους τους κερί πουτων έπισημου ό Σοφισός τους και κλάθεσο έχων εναπί-

paltniß und Beziehung zwischen dem Erkenntnisvermögen unserer Seele, und dem Bezeichnungsvermögen ihres Leibes, ist eine ziemzlich geläusige Wahrnehmung, über deren Beschaffenheit und Gränzen aber noch wenig versucht worden. Es muß daher Aehnlichzfeiten unter allen menschlichen Sprachen gezeiten unter allen menschlichen Sprachen gezeiten, die sich auf die Gleichförmigkeit unserer Natur gründen, und Aehnlichkeiten, die in kleinen Sphären der Gesellschaft nothwenzig sind.

Durch das Wort Einstuß setzt man eine Hypothese zum voraus, die weder nach dem Geschmack eines Leibnizianers noch Afastemisten aussieht. Der erste wurde vielleicht Harmonie gesagt haben, und ein Zweisler ist viel zu behutsam, eine Wirkung der Dinge in einander aus ihrer bloßen Beziehung unter sich, vor der Hand zu glauben, weil einerley Sprache bey widersprechenden Meys

Parrau Der Gast von Clis in Platons Sophisten.

Dotten schieft sich innochart piper angenen sein in es generation generation in behavorer gen generation and generation generation in behavorer gen generation and generation generation and generation generation and generation generation and generation generation generation. As generation generation and generation gene

nungen, und umgekehrt, mehr als zu oft Statt findet. Ich will mir übrigens diesen Ausdruck gern gefallen lassen, weil ich sogar denke, daß ein Autor durch einen stil= sen Einfluß in die Meinungen und in die Sprache einer gelehrten Zunft auf die Mehrheit der Stimmen wirken konne, welche Un= tersuchung aber in die Casuistik und Algebra der Glücksfälle einschlägt. Jetzt werde bloß den mannigfaltigen Sinn, den unterliegende akademische Aufgabe haben kann, in einige will kubrliche Sate zu zer= gliedern suchen, die mir am leichtesten ju übersehen und zu beurthei= len sind, wie ungefähr der macedonische Jüngling den gordischen Knoten auflöste, und sich die Erfüslung des Orafels erwarb. Erstlich; die natürliche Denkungsart hat einen Einfluß in die Sprache. So wohl pie allgemeine Geschichte als die Historie einzelner Wölker, Gesellschaften, Secten und Menschen, eine Vergleichung mehrerer Spraden und einer einzigen in verschiedener Verhindung der Zeit, des Orts und des Gegen= standes, liefern hier ein Weltmeer von Be= phachtungen, die ein gelehrter Philosoph auf einfache Grundsätze und allgemeine Klassen bringen konnte. Wenn unsere Vorstel= Jungen sich nach dem Gesichtspunct der Seese richten, und dieser nach vieler Mepnung durch die Lage des Körpers bestimmt wird;

fo latt fich ein gleiches auf ben Korper eis nes ganzen Bolfes anwenden. Die Lineamente ihrer Sprache werben also mit der Rich-

ben Ibiatismen wahrgenommene Eigensinn, und alles bassenige, was man unter bem Gezie einer Sprache versteht. Dieß Naturell muß weder mit der Grammatik noch Beredfamkeit verwechselt werden; so wenig als die Nehnlichkeit eines Gemaldes mit dem Gleich= maß der Zeichnung und der Mischung der Farben, oder des Lichts und Schattens, en= werled, sondern vielmehr von bevoen unab= hai.gig ist. Leser, die wenigstens Kenner von einem guten Zeitungsblatt oder Buchersags

pungen, und umgekehrt, mehr als zu oft Statt findet. Ich will mir übrigens die= sen Ausdruck gern gefallen lassen, weil ich sogar denke, daß ein Autor durch einen stil= sen Einfluß in die Meinungen und in die Sprache einer gelehrten Zunft auf die Mehrheit der Stimmen wirken konne, welche Un= tersuchung aber in die Casuistik und Alge= pra der Glücksfälle einschlägt. Jetzt werde bloß den mannigfaltigen Sinn, den unter= siegende akademische Aufgabe haben kann, in einige willführliche Gape zu zergliedern suchen, die mir am leichtesten zu überseben und zu beurthei= len sind, wie ungefähr der macedonische Jungling den gordischen Knoten auflöste, und sich die Erfüssung des Orakels erwarb. Erstlich; die natürliche Denkungsart hat einen Einfluß in die Sprache. So wohl pie allgemeine Geschichte als die Historie ein= zelner Wölker, Gesellschaften, Secten und Menschen, eine Vergleichung mehrerer Spraden und einer einzigen in verschiedener Verbindung der Zeit, des Orts und des Gegenstandes, liefern hier ein Weltmeer von Bephachtungen, die ein gelehrter Philosoph auf einfache Grundsätze und allgemeine Klas-fen bringen könnte. Wenn unsere Vorstel= Jungen sich nach dem Gesichtspunct der Seese richten, und dieser nach vieler Meynung purch die Lage des Körpers bestimmt wird;

fie latt fich ein gleiches auf ben Körper eis ries ganzen Bolfes anwenden. Die Linea-

pen Idiatismen wahrgenommene Eigensinn, und alles dadjenige, was man unter dem Geziene einer Sprache versteht. Dieß Naturell muß weder mit der Grammatif noch Beredzsamfeit verwechselt werden; so wenig als die Aehnlichkeit eines Gemaldes mit dem Gleichzmaß der Zeichnung und der Nischung der Farben, oder des Lichts und Schattens, erzwerley, sondern vielmehr von bevoen unabz har gig ist. Leser, die wenigstens Kenner von einem guten Zeitungsblatt oder Buchersagt

pungen, und umgekehrt, mehr als zu oft Statt findet. Ich will mir übrigens die= sen Ausdruck gern gefallen lassen, weil ich sogar denke, daß ein Autor durch einen stil= sen Einfluß in die Meinungen und in die Sprache einer gelehrten Zunft auf die Mehrheit der Stimmen wirken konne, welche Un= tersuchung aber in die Casuistik und Alge= bra der Glücksfälle einschlägt. Jetzt werde bloß den mannigfaltigen Sinn, den unter= liegende akademische Aufgabe haben kann, in einige willführliche Sate zu zer= gliedern suchen, die mir am leichtesten zu übersehen und zu beurthei= len sind, wie ungefahr der macedonische Jüngling den gordischen Knoten auflöste, und sich die Erfüslung des Orakels erwarb. Erstlich; die natürliche Denkungsart hat einen Einfluß in die Sprache. So wohl pie allgemeine Geschichte als die Historie ein= zelner Wölker, Gesellschaften, Secten und Menschen, eine Vergleichung mehrerer Sprachen und einer einzigen in verschiedener Ver= hindung der Zeit, des Orts und des Gegen-standes, liefern hier ein Weltmeer von Bephachtungen, die ein gelehrter Philosoph auf einfache Grundsatze und allgemeine Klasfen bringen konnte. Wenn unsere Vorstel= Jungen sich nach dem Gesichtspunct der Seese richten, und dieser nach vieler Mepnung purch die Lage des Körpers bestimmt wird;

fig last fich ein gleiches auf ben Körper eines ganzen Bolfes anwenden. Die Lineamente ihrer Sprache werden also mit der Rich-

pen Ibiotismen wahrgenommene Eigensinn, und alles dasjenige, was man unter dem Gezeite einer Sprache versteht. Dieß Naturell muß weder mit der Grammatif noch Beredsfamkeit verwechselt werden; so wenig als die Aehnlichkeit eines Gemaldes mit dem Gleichsmaß der Zeichnung und der Mischung der Farben, oder des Lichts und Schattens, eis nerley, sondern vielmehr von bevoen unabstellen guten Zeitungsblatt oder Buchersagt

sind, werden sich leicht auf die Namen zweesener Gelehrten (Gottsched und Michaelis) besinsten, davon der alteste in der Grammatik und Kunde der deutschen Sprache, und der jüngste in der Grammatik und Kunde der morgenländischen, vorzügliche Einsichten und Verdienste besiken, die aber über das Genie derselben viele Vorurtheile einer philosophischen Myopie und philologischen Marktschreveren zur Richtschnur ihres Urtheils angenommen und öffentlich aufrichten wollen. Der Ehrentitel eines Sprachmeisters und Polyhistors ist entbehrlich für den, der das Glück haben soll, das Genie ihrer Profession zu tressen. Auch hier ist es wahr, was Hesiod ben Gelegensbeit der Schissahrt von sich rühmt:

Δείξω δη τοι μέτρα πολυφλοίσβοιο θαλάσσης
- άτι τι ταυτλίης σεσοφισμένος άτε τι τηών -άλλα και ώς έριω Ζηνός νόον αιγιόχοιο.
Με σαι γαρ μ΄ εδίδαξαν άθέσφατον ύμνον αιίδευ»

Da sich unsere Denkungsart auf sinnkische Eindrücke und die damit verknüpften Empfindungen gründet; so läßt sich sehr wahrscheinlich eine Uebereinstimmung der Werkzeusge des Gefühls mit den Springfedern der menschlichen Nede vermuthen. Wie num die Natur eine gewisse Farbe oder Zuschnitt des Auges einem Wolke eigen macht; eben so leicht hat sie, uns unbemerkte Modisicatiosinen, ihren Zungen und Lippen mittheilen können. Shomas Willis (Cerebri Anacome

neruorumque descriptio et vsus: cap. XXII.) fand in den Aesten des fünften Nervenpaars die Ursache, warum Liebaugeln und Küssen der Liebe, dieser beredten Leidenschaft, zum allgemeinen Wörterbuche dienen.

Der Umgang mit Tauben und Stum= men giebt viel Licht in der Natur der alte= sten Sprachen. Der bloße Hauch eines Lautes ist hinlanglich die kunstlichsten Distinctio= nen zu machen. Die Stimme der Thiere kommt uns für ihren gemeinschaftlichen Wech= seil unsere Sinne unendlich stumpfer sind. Mit der Leichtigkeit zu reden und der Gewohnheit zu hören, wachst die Zerstreuung von beiden Seiten und die Bedürfniß neuer Hulfsmittel. Der Rhythmus und die Accentuation vertrat die jungere Dialectif: ein tactfestes Ohr und eine tonreiche Kehle ga= ben ehemals hermenevitische und homiletische Grundsatze ab, die den unsrigen an Grund= lichkeit und Evidenz nichts nachgaben. Man sieht hieraus, wie die Bewandniß der Auf= merksamkeit und ihrer Gegenstände Die Sprache eines Wolfes erweitern und ein= schränken, und ihr diesen oder jenen Anstrich geben könne.

Zweitens; Modewahrheiten, Vorurtheile des Augenscheins und Ansehens, die bep einem Volk circuliren, machen gleich= sam die künstliche und zufällige Denkungs=

art desselben aus und haben einen besonderik Einfluß in seine Sprache. Der Augenschein der mathematischen Lehrart und das Ansehen der französischen und englischen Schriftsteller haben bey und große entgegengefette Wer= änderungen hervorgebrächt. Es ist ein eigenes Gluck für unsere Sprache gewesen, daß die Uebersetungs = und Demonstrirsucht sich ein= ander gleichsam die Stange gehalten; die letzte würde sie zu einem Rosenkranz abgezähl= ter Kunstwörter, und die erste zu einem Net gemacht haben, das gute und faule Fische allerlen Gattung fangt und aufnimmt. Wer über den Einfluß der Meynungen in die Sprade eines Wolfes Untersuchungen anstellen will; muß diesen zwiefachen Unterscheid nicht. übersehen. Die erste Gattung der Mennuns gen macht die un bewegliche Denkungs-art eines Volks; die andere die bewegli= de aus. Jene kann sehr süglich als die alt e= ste; und diese als die n'eueste betrachtet werden. Zum Gleichniß mag die Geschichte des Hutes in Gellerts Fabeln oder die Lehte der Aerzte von unserm Leibe dienen, der in einem kurzen Kreislauf von Jahren immer verwandelt wird und doch derselbe bleibt, die ganze Haushaltung des natürlichen Lebens hindurch, von der Empfängniß an bis zur Verwesung. \*)

<sup>\*)</sup> Ц Этата фоты даты каты та ботытат ый та

Tst es der Abt Plucke in seiner Méchanique des langues oder der Herr Diderot in
seinem Hirtenbriefe über die Tauben und Stummen zum nühlichen Unterticht derer geschrieben, die schon wis
sen, wie man fragen und wie man
antworten muß, der die scholastische Philosophie beschuldigt, die gezwungene Rangordnung in die französische Syntax eingesührt zu haben? Ich lasse diese Muthmassung hier in ihrem Werth; was haben abet
nicht Mennungen in die Grammatiken ausgestorbener und lebender Sprachen für Einsluß

डॉंग्सर प्रको केंप्रेसंग्रह ६ , हैंश्रास्त्रका हैरे नवर्णम् प्रकार नहीं भूरंग्डल्स , र्ना बंदो सवनक्रेस्ट्रस हम्झूड्र ग्रंक बंग्नो नर्स madais. just nut ja junt and Luni Lui Lui Lui Lui λείται, αλλέ νίος αι γιγρόμενος, τα δε απολ. Aus, nai usta tas telzas, nai supna, nai dea, rad alua rad Euman to tama, rad un TTI RATA TO THEM, ALLE RAI RATA THE VOXE कं पर्वत्रका, प्रते विभाग हैंदिया ; देत्रामिण्यायां , मेर्विश्यों ; AURAL, POBOL, TETAN ERAFA EdiroTE TE AUTA πάξιση ικάσφ άλλα τα μέν γίγνεται; τα δέ હૈકા પ્રનો નાં કેઝારપુર્ધનાં , હતું હતાં નાં હોય જોજોના માટે αί δε απόλλυνται ημίν , και ε δίπότε οι αυτοί έσμ.: ducques ravres nazu — Diotima in Platons Symposium

gehabt, und die meisten Methoden, jene zu verstehen und diese fortzupflanzen, sind ent= weder Irrgänge des Wandels nach väterlicher Weise, oder dieser und jener Modewahrheit, die ein Gelehrter (\*agadopizienes ir midanodopia)\* seinen Zuhörern wahrscheinlich zu machen

meiß.

Drittens: das Gebiet der Sprache er= streckt sich vom Buchstabiren bis auf die Mei= sterstücke der Dichtkunst und feinsten Philo= sophie, des Geschmacks und der Kritik; und der Charafter detselben fällt theils auf die Wahlder Worter, theils auf die Bildung der Redensarten. Da der Begriff von dem, was man unter Sprache versteht, so vielbe= deutend ist; so ware es am besten, denselben nach der Absicht zu bestimmen, als das Mit= tel, unsere Gedanken mitzutheilen und anderer Gedanken zu verstehen. Das Verhalt= niß der Sprache zu dieser bop= pelten Ab sicht wurde also die Haupt= kehre seyn, aus welcher die Erscheinungen von dem wechselsweisen Einfluß der Meinungen und Sprache so wohl erklart als zum voraus angegeben werden konnten.

Da ich weiß, daß den Lesern wöchentlischer Frag = und Anzeigungsnachrichten nichts an der Entwickelung dieses Begriffs gelegen sepn kann, und ich von den Stimmen ihres Uts

\*) Koloff. 2. 4.

Urtheils weder für meinen Ramen noch für meine Einkünfte etwas erwarten darf: so bin ich der Mühe überhoben, die akademissche Frage mit diesem Schlüssel selbst aufsulösen. Ein Philosoph, dem es bequemer fällt, ein Dukend Abhandlungen über einen Schulsak zu schreiben, als ein halb Dukend besreits gedruckter zu lesen, wird mit der Spur des Verhältnisses, wohin er jeht verwiesen worden, so zufrieden seyn, als jener alte Veltsweise über den Anblick einer geometrischen Fisgur, weil er ein und e kannt e kland nichtlänger sür eine unangebaute Wüsteney anssahe.

An Beobachtungen sehlt es uns nicht, wodurch das Verhältniß der Sprache zu ihzem wechselsweisen Gebrauch ziemlich genausbestimmt werden kann. Die Einsicht in dieses Verhältniß und die Kunst selbiges anzuwenschen, gehört mit zu dem Geist der Gesseund zu den Geheimnissen der Regierung.\*) Eben dieses Verhältniß macht klassische

<sup>\*)</sup> Παρώνται τίνες συναίχειν ως ΟΝΟΜΑΚΡΙΤΟΥ μεν γενομένε πεωτε δείνε περί Τομοθεσίαν, γυμναθημαι δ'αυτόν εν Κρήτη Λόκρον όντα καλ επίδημε ττα κατά τέχτην μαντικήν τέτε δό γενέδαι Θάλητα εταϊρον, Θάλητος δε ακροατήν Λυκέργον και Ζάλευκον, Ζαλεύκε δε Χαρώνδαν — Aristot. de Republ. Lib. II. cap. 10.

Schriftsteller. Der Unfug Sprachenzu verwirren, und der Köhlerglaube an gewisse Zeichen und Formeln, sind bisweilen Staatsstreiche, die im Reiche der Wahrheit mehr auf sich haben als die kräftigste frisch=
gegrabene Wurzel eines Wortes oder die un=
endliche Genealogie eines Begriffs; Staats=
streiche, die einem gelehrten Kannengießer und
redseligen Handwerksburschen nicht in seinen besten Träumen einfallen.

Ich will mit ein Paar Bepspielen schlies

Ben, wo die Sprache in Meinungen und
Mennungen in die Sprache einen Einfluß

zu haben scheinen. Wer in einer fremden
Sprache schreibt, der muß seine Denkungs=
art, wie ein Liebhaber, zu bequemen wissen. \*) — Wer in seiner Muttersprache
schreibt, hat das Hausrecht eines Chemanns,
falls er dessen mächtig ist. Ein Kopf, der

<sup>\*)</sup> Zebe Sprache forbert eine Denkungsart und einen Geschmack, die ihr eigenthümlich mit die sind baher prahlte Ennius mit einem drepfachen herzen, sast wie Monetagne mit seiner Seele von drep Stockmerten. — Q. Ennius tria corda habere sese dicebat, quod loqui Graece et Osce et Latine sciret. A. Gellius Noct Attic. XVII, 17.

auf seine eigenen Kosten denkt, wird immer Eingriffe in die Sprache thun; ein Autor hingegen auf Rechnung einer Gesell= schaft, läßt sich die ihm vorgeschriebenen Worte wie ein Miethsdichter die Endreisme (bouts-rimés) gefallen, die ihn auf die Gleise derjenigen Gedanken und Meynunsgen bringen, so sich am besten schicken. Das gemeine Wesen hat mehrentheils für dergleischen gangbare Schriftsteller die Schwäche eisnes bestallten Schulmeisters gegen solche Kinstellen der, die fertig aufsagen können, wenn sie auch von ihrer Lektion nicht mehr verstehen sollten, als der Herr Merian von der neuen Muttersprache der gefehrten Republik. Ich habe dieses würdigen Mitgliedes bundi= gen und reizenden Auszug der Preisschrift mit desto mehr Vergnügen gelesen, weil ich dadurch Anlaß nehmen können, auf die Shere seines Umganges zurück zu denken, und bediene mich dieser Gelegenheit, das Gedachte niß seiner Freundschaft mit der schuldigsten Achtung zu fepern.

Η ΑΓΑΠΗ ουδέποτε εκπίπτει είτε δε ΠΡΟΦΗΤΕΙ-ΑΙ, καταργηθήσουται, είτε ΓΛΩΣΣΑΙ, παυσονται. είτε ΓΝΩΣΙΣ, καταργήσεται. ΈΚ ΜΕΡΟΥΣ δε γινώπομει, και ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ προφητεύομε —

## Vermischte Anmerkungen

über die Wortfügung in der französischen Sprache, zusammengeworfen,

mit

# patriotischer Frenheit,

von einem

Hochwohlgelahrten Deutsch-Franzosen.

### LECTORI MALEVOLO S.

Adolescens! quoniam sermonem habes nonpublici saporis, et, quod rarissimum est,
amas bonam mentem, non fraudabo te arte
secreta.

T. PETRONIVS ARBITER.

m furis? an prudens ludis me obfcura canendo ?

Horat, Lib. II. Sat. 5.

as Geld und bie Spi Gegenstande, beren Unters nig und abstract, als ihr E ift. Beibe fteben in einer n schaft, als man muthma Theorie des einen erklart di dern; sie scheinen baher aus Grunden ju fließen. menfchlichen Erfenntniß 6 Wortwechsel; (\*) und es r lehrter von durchdringender Theologie, — diese altest höheren Wissenschaften, matif jur Sprache ber heiligot Sorift erklarte. Aus Guter hingegene des burgerlichen oder gesellschaftlichen Lebens beziehen sich auf das Geld als ihren all'ge meinen Maaffab, bafur es auch Ga=

<sup>\*)</sup> Speech, thought's canal !! fpeech, thought's criterion too! Doung.

somo (\*) schon nach einigen Uebersehungen erkannt haben soll.

(\*): ΤΟΠ ΠΧΠ ΤΟ ΤΟ Εcclef. Χ, 19.
Ε'ν δή τι δει είναι' τουτο δὶ ἰξ υποθέσεως διὸ νόμισμα καλείται τε το γαρ πάντα ποιεί σύμμετρα μετεείται γας πάντα νομίσματι. Aristoteles de moribus Lib. V. cap. 8. 3m ersten Buch de republica nennt er das Geld τοιχείου πάν πέρας της άλλαγης.

Man darf sich also nicht wundern, daß die Beredsamkeit in den Staatsunternehmunzgen der altesten Zeiten ein eben so stark Gezwicht gehabt, als das Finanzwesen in der Rlugheit und im Glück der unsrigen (\*). Im gegenwärtigen Jahrhundert würde es dem Julius Casar vielleicht so nühlich gezschienen haben, ein ausscrotentlicher Münzmeister zu werden, als es ihm damals rühmzlich dauchte, ein feiner Grammatiker zu seyn. Seine Bücher de anologia sind verloren gezgangen, und waren vermuthlich nicht von so gutem Gehalt als die Geschichte seiner Heldenthaten, wie jeder kritische Leser leicht erachten kann.

(\*) Αμοιβή γαρ τοικε τομίσματος τ τε λόγα χενία — Plutarchus de Pythiae oraculia metricia. Eben derselbe im Leben Pho=

· tions: de n'en replopeares agia mansen is όγκο βραχντατο δυταρέιν έχει, ε το λόγε δεινότης שפאאם לסמנו סחותוים בש' פאוקנוז.

Es darf= uns eben so wenig befremden, daß ein Varro durch seine Werke über die Landwirthschaft und Etymologie den Titel des gelehrtesten Romers behauptet, wenn eine astronomische Reisebe= schreibung von der Milchstraße, die Schukschrift eines metaphysischen Losungwortes; die Empfehlung neuer concinnarum et ingeniosarum ineptiarum (wie Bacon sich irgend= wo ausdruckt) in der Natur = und Sitten= lèhre, dem Namen unserer jungsten Scribenten oft Flügel, wenigstens wachserne, geben.

Die Gleichgultigkeit ber meisten Kaufleute, besonders der glücklichen, ist eine Wohlthat für das gemeine Wesen, das in Ermanglung patriotischer Tugenden ben klas reren Einsichten weit mehr Gefahr laufen wurde, als es jest durch den Unterschleif ihrer Feigenblatter Schaden leiden mag. Law, der berühmte Actienhandler, hatte über das Geld als ein Weltweiser und Staatsmann studirt; er kannte den Handel besser als das Wagspiel, dem er zu Gefallen ein irrender Ritter wurde. Sein Herz aber war seinem Verstande nicht gewachsen; dieß brach seinen Entwürfen den Hals und hat sein Andenken verhaßt gemacht, dessen Schrenrettung ich bloß aus seine hinterlassenen Schriften ein=

schränke.

Die Unwissenheit ves Gelehrten in den Tiesen der Sprache bietet gleichfalls unendstichen Wishtrauchen die Hand, kommt aber vielleicht noch größeren zuvor, die dem menschslichen Geschlecht desto nachtheiliger kallen würsden, se weniger die Wissenschaften ihr Verschen, den Geist zu bessern, heutiges Tasged erfüllen. Dieser Vorwurf beschamt die Sprachkünstler und Philologen am starksen, so man als die Banquiers der gelehrten Respublik ansehen kann. Pace Vestra liceat diesst, primi omnium — Petron.

In der Wergleichung, welche man bep Gelegenheit einer Streitfrage zwischen der lastelnischen und französischen Sprache angestellt, gerieth man auch auf eine Untersuchung der Lehre von den Inversionen. Es ist bestant, wie weit die Freyheit int der romissen Sprache geht, die Wötter zu versehen, und das man in Schulen die Gewohnheit hat, diese Schönheit der alten Schriftstelsler, durch das sogenannte construiren, zu vernichten; weil' durch diesen methodischen Unstru dem Ohr der Jugend die Uebung des

Wohlklangs, der zu einem lateinischen Perios den gehört, entzogen wird, und zugleich der Nachdruck des Sinns vielmals verloren geht, mo durch die Stellung der Wörter die Auf= merksamkeit des Lesers oder Zuhörers erweckt und stuffenweise unterhalten werden soll.

Die deutsche Sprache ist ihrer Natur nach vor andern dieser Inversionen fähig; und ihre Kuhnheit trägt mit zum Ansehn unserer poetischen Schreibart ben. Ich will ein leichtes Beispiel anführen. Wir können ohne Abbruch der Reinigkeit und Deutlichkeit saz gen: Er hat mir das Buch gegeben. Mir hat er das Buch gegeben.

Das Buch hat er mir gegeben.

Gegeben hat er mir das Buch. Die erste Wortfügung ist die geradeste; oder der Nachdruck derselben kann auf denjenigen, der gegeben hat, gelegt werden. In der zwoten ruht der Hauptbegriff auf dem Worte mir; in der dritten weist man auf das Buch; in der letzten auf die Handlung des Zeitworstes. Man sieht hieraus, das die Inversion nicht schlechterdings willkührlich oder zufällig, sondern dem Urtheil des Verstandes und des Gehörs unterworfen ist.

Die Ursache nun, warum der Syntax einiger Sprachen diese Versetzung der Worzter mehr oder weniger erlaubt, hängt größtetentheils von der Beschaffenheit ihrer grams matischen Etymologie ab. Je characteristischen selbige ist, desto mehr Inversionen sinden in der Worsügung Statt. Je mannigsaltiger und je sinnlicher die Veränderungen der beweglichen Redetheile, nämlich, der Nennund Zeitwörter, durch die Ethmologie der Sprachkunst bezeichnet werden: desto ungebundener kann ihre syntactische Zusammensekung seyn. Die Etymologie der französischen Sprachkunst hat aber theils nicht so viele
theils nicht so kenntliche Merkmale; daher verbietet sich der Gebrauch der Inversionen in
ihrer Wortsügung von selbst.

Es fehlt dem Französischen gänzlich an Fallendungen und folglich an Deklinationen. \*) Um die Abhängigkeit der Nennwörter anzuzieigen, bedient man sich am häusigsten der Vorwörter de (von) und à (ad), wie die englische Sprache of (ab) und to (zu); die man mit  $\dagger$  und — (den Zeichen der beiden Hauptveränderungen in der Erößenlehre) verzielichen könnte.

Ein Nennwort, so unmittelbar (das heißt shne Práposition) von dem Zeitwort regiert wird, muß also ordentlich seine Stelle hinter demselben einnehmen, wenn ich seine Abhanzgigkeit gewahr werden soll.

<sup>(\*) — —</sup> pęvyss spinger ti nagandirertes. Son . frates in Platons Kratylus.

"Le geant tua le jeune Hébreu "Le geant tua le jeune Hébreu "Mêmes articles: mêmes mots: & deux sens contraires, sagt der Schriststeller, aus dem ich dieses Erempel borge (\*). Das Deutz sche hingegen leidet hier eine Versetzung ohne Umkehrung des Verstandes.

Der hebraische Jüngling erlegte den Riesen.

oder: Den Riesen erlegte der hebraische Jungling. Die Endung des deutschen Artikels und Nennwortes ist hinlanglich, das Gebiet des Verbi zu unterscheiden, und die Stellung der Worter hebt diesen Unterschied nicht auf.

(\*) La Mécanique des langues ou l'art de les enseigner. Par Mr. Pluche, à Paris 1751 im ensten Buch.

Wie die lateinische Deklinationsform durch eine falsche Anwendung sich in die französische Sprachkunst eingeschlichen, so ist die Lehste von den Artikeln darin, durch eine seichste Beobachtung verworren gerathen. Der Kurze (\*) wegen verweise auf die Grammaisre des Restaut, den ich mir weder die Müste zusammen zu ziehen noch zu ergänzen gesten mag.

.. (\*) — qua nihil apud aures vacuas atque eruditas potest esse perfectius. Quint. Lib. X.

Man hat vas Herkommen des Artikels den Saracenen zuschreiben wollen; mit wie viel Grunde, weiß nicht. Sollten sie nicht auch das Glockenspiel oder Geläute ves Reims in die Dichtkunst eingeführt haben (\*) (†)? In einer Abhandlung des Erzbischofs Pontoppidan über die dänische Sprache, erinnere mich gelesen zu haben, daß selbige das besondere an sich habe, die Artikel ihren Nennswörtern hinten anzuhängen. Einen ziemlich ühnsichen Contrast macht die Emphasis Aramaea in den morgenländischen Nundarten.

(\*) Rhythmi cum alliteratione auidissimas sunt aures Arabum. Alb. Schultens, in Florileg. Sentent. Arabic. adi. Rudismentis Linguae Arabicae auctore Thomas Erpenio p. 160. In der Borrede sagt Schultens von dieser Blumenlese:

<sup>(†)</sup> Dieser Einfall ist schon von vielen Gelehrten für eine historische Wahrheit angenommen worden. Nur neulich las in Giannone Geschichte von Reapel Buch IV. Kup. X. daß die Sicilianer zuerst die Reime von den Arabern erhalten haben sollen, hierauf die übrigen Italiener. Thomas Campanella wuße ein stlavonisch Lied ausmendig, worin stand, daß die Araber den Beim nach Spanien gestracht. Der Herausgeber.

MS. Codice Bibliothecae publicae in quibus linguae arabicae Genius egregie relucet, nativumque illum cernere liest characterem, qui per rhythmos et alliterationes mera vibrat acumina.

Elnawabig vel Ennawabig inferibitur tisud Florilegium venustiffumum, quod vocabulum designat scaturientes partim poètas, partim versus vel rhythmos, nobiliore quadam vena sese commendantes — Dignum est totum illud opus culum commentario Zamachsjarii, Philologorum arabum facile principis, illustratum, quod diem lucemque adspiciat,

Der wahre Gebrauch des Artikels ist vornehmlich logisch (\*), und dient der Bes deutung eines Wortes seine Einschränkung, oder eine besondere Richtung zu geben.

(\*) Articulus numeralis (sin, sine) notat vocis generalis particulari cuidam (sive speciei, sive individuo saltem vago) applicationem — — Articulus demonstratique
(ber, bie, bas) notat particularium unius
pluriumve (quibus actu applicatur voz generalis) determinationem, Neuter horum
articulorum praesigitur vel voci generali
generaliter significanti (utpote cuius sig-

nificatio particularibus actu non applicatur) vel nomini proprio (quod ex Te satis innuit et individuum et quidem determinatum) vel etiam ubi aliud aliquod
adiectivum adest, quod hos articulos virtualiter contineat (redundarent enim). Jo.
VVallis, Geometriae Professoris Sauiliani
Grammatica Linguae Anglicanae. Oxoníae 1653. Cap. 3.

. Worin eigentlich aber die Natur der Bestimmung bestehe, die in dem Artikel le, la liegt, und die Arten dieser Bestimmung sind noch nicht deutlich genug auseinander gesetzt worden (\*). Die Schuld liegt meines Er= achtens größtentheils an den mangelhaften Er= klärungen von dem rechten Begriff eines selbst= ständigen Nennwortes und eines Bepwortes (nominis Substantivi & Adie Etivi) ber eine Dberstelle unter den ontologischen Aufgaben verdiente. Alle nomina propria sind bloße Benworter (\*\*), daher sie keinen Artikel bei= schen, sondern durch den Zuwachs desselben zu Appellativis, wie die Adiectiva zu Sub-Nantivis im Französischen werden. gründen sich auch die Hauptregeln von dem Geschlecht der Wörter im Lateinischen und andern Sprachen. Diese Zwepdeutigkeit in der grammatischen Qualität der Rennwor= ter, ist durch die Réslexions philosophiques fur

sur l'origine des langues & sur la signification des mots eines Maupers tuis —

(Quis desiderio sit pudor aut modus Tam chari capitis? ———) nicht gehoben worden.

- (\*) Grammaire générale et raisonnée. Ouvrage de l'invention du grand Arnauld et de la composition de Dom Cl. Lancelot. Edition de Meynier, à Erlang. 1746. pag. 49.
- (\*\*) Leibnis machte bekanntermaßen ein Axioma baraus: Omnia nomina propria aliquando fuisse appellatius.

Leser, die nicht nur dasjenige einsehen, worüber man schreibt, sondern auch was man zu verstehen geben will (\*), werden gegenwärtige Anmerkungen leicht und gern ohne fernere Handleitung über die etymologische Signatur der Zeitwörter, die im Französischen mehr in das Aug als Ohr fällt, fortsehen können. Für Kinder, denen man den Brey fertiger Bissen in den Mund schieben muß, gehören Schriftsteller, die gründlicheste Lehrmeister sind, als ein Notenschreiber seyn darf. Kennern und Liebhabern, die selbst Anmerkungen zu machen wissen, sehlt es

nicht an der Gabe anderer ihre anzuwenden, und an der Behendigkeit, die Elipses einer Abhandlung ohne einen Lambertus Bos (\*\*) aufzuldsen.

- (\*) In omnibus eius operibus intelligitur plus semper quam pingitur, sagt Plinius vom Pinsel des Timanth Hist. Nat. lib. XXXV. Cap. 16.
- (\*\*) Ein hollandischer Gelehrter, bessen Glosofarium über die elliptischen Rebensarten ber griechischen Sprache auf Schulen bekannt ift.

Ueberhaupt ist die Dienstfertigkeit der persönlichen Fürwörter im Französischen ein bequemes Wahrzeichen der Zeitwörter, wel= che ihren Endungen nach sich selten von den Nenn = und Bestimmungswörtern unterscheizden; auch wird der sonst unvermeidliche Mißzverstand der Personen, wie im Deutschen, dadurch völlig verhütet.

Das Verneinungszeichen ne, die Bezieshungswörterchen y und en, welche den Zeitzwörtern im Französischen vorangeschickt wersden, haben sich vermuthlich selbst diese Stelste ihrer Sicherheit wegen wählen mussen, da dem Verstande eines Sakes an ihrem Mosnadenkörper unendlich gelegen ist. Die Orbenung aller dieser Redetheilchen, wohin noch einige Fürwörter gehören, scheinet hiernächst

auch nach der Flussigkeit der Aussprache und einigen Zufälligkeiten ihrer Vereinigung ein=gefädelt zu sepn.

Ordinis haec virtus erit, et Venus (aut ego fallor),

Ut iam nunc dicat iam nunc debentia dici, Pleraque differat et praesens in tempus omittat;

Hoc amet, hoc spernat promissi carminie auctor.

HOR, ad PIS.

Ich schüttle jett den Staub der Werkstätte von meiner Feder ab, die zur Abwechsselung noch einen Ausfall in das freyere Feld der Betrachtung und des Geschmacks wagen soll; wenn ich vorher eine Erinnerung für diejenigen gemacht habe, welche die französische Sprache in ihrer Wortfügung einer Mosnot on is beschuldigen, ohne zu erwägen, daß eine ebenmäßige durch die hörbaren Enzdungen und ihre öftere Zusammenkunft im Lateinischen unverweidlich ist.

Rousseau, der Philosoph von Genf, hat in einem Sendschreiben über die den Eigenschaften ihrer Sprache alle Ansprüsche auf einige Verdienste in der Tonkunst abzustreiten gesucht. Gewonnen Spiel sür ihn, wenn man entweder die Kirchenmusik unserer Kolonisten zum Muster der Vergleischung, oder die schwärmerische Stimme welscher Verschnittenen zur Schieder ichter in der Harmonie machen will. Die Fehler aber, welche man den Sprachen aufbürdet, rühster ihmer von der Untüchtigkeit eines Austors oder Componisten her, in der Wahl seiner Materie und in der Art selbige zu behandeln. Suam quique oulpam actores ad negotia transferunt. (\*)

— — Cui lecta potenter erit res,
nec facundia deseret hunc, nec lucidus
ordo. (\*\*)

(\*) Sallust, in Iugurtha. (\*\*) Horat. ad Pison.

Daß die französische Sprache selbst zur epischen Dichtkunst aufgelegt ist, möchte eher einigen Vaudevillen als der Henriad e anzusehen seyn. Der Schluß von einem Gassenliedchen auf die künftige Wirklichkeit eines Heldengedichts wird niemanden ebentheuserlich vorkommen, seit der Entdeckung einer Meisterhand von dem Ursprung eines wichtigeren Werkes, als eine Spopde ist, und das, in Frankreich nämlich, von einem nichtigen Vausderiel der ille herzuleiten. Les Bourbons, bekennt eine

glaubwürdige Geschichtschreiberin ihres Geschlechts, (\*) sont gens fort appliqués aux bagatelles — peut-être moi-même aussi dien que les autres — —

(\*) Siehe den herrn und ben Diener geschildert mit patriotischer Frenheit, S. 147. Um der Aufschrift meiner vermischten Anmerkungen ein Genüge zu leisten, bediene mich dieser - zufälligen Anführung, meinen hochwohlgelahrten Patriotismum über die Schilberen bes herrn und des Dieners auszulassen. — Diese Rhapsodie ist zum Theil aus französischer Seide gesponnen; daher man so gewissenhaft gewesen, Frankreich mit Wucher für den Gebrauch ihrer Materialien Erstattung zu thun. Ein aber= maliger Beweis deutscher Ehrlich= keit, die aber dem Wachsthum der Klugheit oft Eintrag thut. Da die glanzende Hant des Originals viel Autsehens gemacht, so soll eine summarische Zergliedes rung des innern Baues hier eingerückt werden. "Der Autor scheint ein Fremd-"ling im Rabinet, doch desto bekannter sim Audientsaal und der Kanzelen zu .,,senu. - - Die wahre Staatskunst, zu "thatig. und su sthlau, sich mit pris de"sietensprüchen, muß auch nicht mit "Sittensprüchen, Wirthschafts-"vortheilen und Eeremonielge-"seßen verwechselt werden. — Sei-"ne Bücher- und Welt-Kenntniß "ist unzuverläßig, Fundusque mendax — "auf den sich deuten ließe, was Horas "vom Umgange mit Matronen meynt:

- "Ein Magazin des schon en Geschmacks ,fann die Urfunden der Gelehrsamfeit nicht vertreten. Das unstetige Ang eines "neugierigen (ohne ben farren Blick ei-"nes prufenden) Beobachters (jumal "auf Reisen, und noch mehr an Sofen) "ermudet ohne zu sättigen, giebt mehr "Zerstreuung als Unterricht, gewöhnt "zwar zum Bewundern, aber nicht "jum Urtheilen, das im Cabeln rich-"tiger und feiner senn muß als im Loben. ..- - Die Unverdanlichkeit ber Sachen "macht die Schreibart ungesund, die mehr "nach Galle und Effig als Salz und Ge-"wurz schmeckt, mit Frost und Dige ab-"wechselt." Ein Padagog fleiner Fürsten, (die aber große Diener, sagt man, (4) haben, und in der That am nothige sten hatten,) wird diese licentiam poeticam eines Scholiasten mit dersenigen Mäßigung aufzunehmen wissen, die zu dem hohen Alter und den Früchten dessels ben rathsam ist, wovon die Vorrede weisssagt. Des Herrn von Moser Gemüth ist übrigens zu edel, als daß er die Küsse eines Wäschers, den es recht gut mensnenden Schlägen eines Liebhabers, vorziehen sollte.

Die Reinigkeit einer Sprache entzieht ihrem Reichthum; eine gar zu gefesselte Rich=tigkeit, ihrer Stärke und Mannheit. — In einer so großen Stadt, als Paris ist, lies=sen sich jahrlich, ohne Auswand, vierzig gelehrte Männer ausbringen, die unfehl=bar verstehen, was in ihrer Muttersprache lauter und artig, und zum Monopol dieses Trödeskrams nothig ist. — Einmal aber in Jahrhunderten geschieht es, daß ein Geschenk der Pallas, — ein Men=schenbild, — vom Himmel fällt, be=

<sup>(4)</sup> Siehe im XI. Th. der Briefe die neueste Litteratur betreffend, die Nachs schrift des 180sten S. 37.

vollmächtigt, den öffentlichen Schatz einer Sprache mit Weisheit, — wie ein Sülsprache mit Rlugheit, — wie ein Colbert, zu vermehren.

# Die Magi aus Morgenlande, zu Bethlehem.

τί αν θέλοι ὁ ΣΠΕΡΜΟΛΟΓΟΣ ούτος λίγειν;

# INCIPE PARVE PVER! RISU COGNOSCERE MATREM.

Dem Publico ist in diesem Jahr, an defen Rande wir stehen, die Zeitung von zwogelehrten Gesandschaften verkündiget worden, davon die erste eine astronomische Erscheinung zum Augenmerk hat, von welcher bereits in unsern Frag = und Anzeigungsblättern un=terrichtend und erwecklich gehandelt worden \*); die andere aber betrifft die morgenländische Litteratur, welche die Geschichte des menschlichen Geschlechts sowohl als der christlichen

<sup>(\*)</sup> Der merkwürdige und längst erwartete seletene Durchgang der Benus durch die Sonnensscheite, wie derselbe sich auf unserm königsbers gischen Horizont 1761 den 6 Junii des Morgens besonders sichtbar und zur Aufnahme der Astronomie höchsterwünscht ereignen wird, von einem Verehrer dieser schönen Wissensschaft nach verschiedenen astronomischen Tabelsen berechnet und zur Einladung seiner Mitsverehrer zur Beobachtung dieser wichtigen Besechenheit dem Druck übergeben.

Meligion in ihren Alterthümern mit vielen Anekdoten bereichern kann.

Meine gegenwärtigen Gebanken werden dort zu stehen kommen, wo das Kindslein war, dessen geheimnisvolle Geburt die Neugierde der Engel und Hirten beschäftigste, und zu dessen Huldigung die Magi aus Morgenland, unter Anführung eines seltenen Wegweisers, nach Bethlehem eilen. Ihre Freude über das endlich erreichte Ziel ihrer Walsahrt drückte sich ohne Zweisel in Sost ist men aus, die heftigen und plöklischen Leidenschaften eigen zu sehn pflegen.

Hat es die Muse eines eben so glücklischen Dichters als scharksinnigen Kunstrichters gewagt, den Besuch der Hirten bey der Kripzpe in einem Singspiel zu fepren: so mag es mir erlaubt sepn, dem Andenken der Weissen aus Morgenland einige Weihrauchkörner

sofratischer Einfalle anzuzünden.

Anstatt einer Untersuchung von' dem Lehrgebäude einer dunkeln Sekte, und den Trümmern ihrer Theogonie und Astrologie; anstatt einer Muthmassung von dem magischen Stern, die weder fontenellisch noch algebraisch gerathen möchte, werde ich mich in einer allgemeinen Betrachtung über die Moralität ihrer Reise einschränken.

Das menschliche Leben scheint in einer Reihe symbolischer Handlungen zu bestehen, durch welche unsere Seele ihre unsicht ba-

re Natur zu offenbaren fähig ist, und eis ne anschauen de Erkenntniß ihres wirksa= men Daseyns außer sich hervor bringt und

mittheilt.

Der bloße Körper einer Handlung kann uns ihren Werth niemals entdecken; sondern die Vorstellung ihrer Bewegungsgründe und ihrer Folgen sind die natürlichsten Mittelbegriffe, aus welchen unsere Schlusse nebst dem damit gepaarten Beyfall oder Un-

willen erzeuget werden.

Dieses Gesetz der Erfahrung und Vernunft scheint der Reise unserer Pilgrimme nicht gunstig zu senn, wenn selbige ihrer Ent= scheidung anheim fiele. Der Bewegungs= grund ihrer Ankunft aus ihrem eigenen Mun= de dringt unserm Urtheil einen langst verjähr= ten Wahn, den Eindruck einer Sage auf, an die sie sich, als ein fest prophetisch Wort gehal= ten hatten; — den Uebelstand und das Un= recht zu geschweigen, womit sie sich als Burger an ihrem Vaterlande, durch eine so weit getriebene Hochachtung für einen fremden Landesherrn, vergingen. Was die Folgen ihrer Unternehmung anlangt, so läßt sich leicht erachten, daß die Mutter, welche das - Blutbad ihrer Kinder beweinen mußten, auch über die Unbedachtsamkeit und den Vorwiß Dieser Fremdlinge werden geseufzet haben. Der neugeborne König der Juden selbst mußte flüchtig werden, weil er von seinen Anbetern Herodi, dem herrschenden Antichrist, der ein Lügner und Morder von Anfang,

verrathen war.

Adel eurer Absichten zu eurer Gerechtig= keit macht! Das System des heutigen Jah= res, das euch den Beweis eurer Vordersähe erläßt, wird das Mährchen des morgenden seyn. Schöpft Muth! betrogne Sterbliche, die ihr unter den Nachwehen eurer guten Werke verzweifelt, und die Fersenstiche eures Sieges fühlt! Der Wille der Vorseh= ung muß euch angelegentlicher seyn, als der Dünkel eurer Zeitverwandten und Nachkom= men.

Doch laßt uns nicht die Wahrheit der Dinge nach der Gemächlichkeit, und selbige vorstellen zu können, schäßen. Es giebt Handlungen hoherer Ordnung, für die keine Gleichung durch die Elemente (Sakungen) dieser Welt heraus gebracht wer= den kann. Eben das Göttliche, das die Wunder der Natur, und die Orginalwerke der Kunst zu Zeichen macht, unterscheidet die Sitten und Thaten berufener Heili= gen. Nicht nur das Ende, sondern der gan= ze Wandel eines Christen ist das Meister= stück\*) des unbekannten Gen ies, das Himmel und Erde für den einigen Schös

<sup>\*)</sup> Ephef. II, 10.

pfer, Mittler und Selbsthalter erkennet und erkennen wird in verklarter Menschengestalt.

Unser Leben, heißt es, ist verborzgen mit Christo in Gott. Wenn aber Christus, — unser Leben, — sich offenbaren wird, dann werden wir auch offenbar werden mit Ihm in der Herrlichkeit. Und anderswo: darum kennt euch die Welt nicht, denn sie kennt Ihn nicht. Noch ist nicht erschienen was wir seyn werden. Wir wissen aber, wenn es erscheinen wird, daß wir Ihm gleich sehn werden, daß Er ist. Ja, ja, Er wird kommen, daß Er herrlich ersscheine mit Seinen Heiligen, und wunz derbar mir allen Gläubigen.

Wie unendlich wird die Wollust detje= nigen, die Seine Erscheinung lieb haben, es der hohen Freude unserer Schwärmer aus Morgenland, da sie den Stern sa= hen, zuvorthun! Voll Nachdruck und Ein= falt sagt die Urschrift unsers Glaubens:

> εχάζησαν χαζάν μεγάλην σφόδζα.

#### לישועתף קויתי יחוח

Ετιγαρ μικρόν όσου όσου, ό ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ήξει και όψ Χεονιεί.

Fönigblurg, Inn 27. Int Efrishmonalt 1760.

### Rlaggedicht

in Gestalt eines Sendschreibens über die

## Rirchenmusik;

a n

ein geistreiches Frauenzimmer außer Landes.

#### Gebruct

auf Unkosten des Herausgebers, ber sein Postscript, statt der Borrede, bestens empfiehlt.

#### Luc, XIII, 20, 21.

Und abermal sprach er: Wem soll ich das Reich Gottes vergleichen? Es ist einem Sauerteige gleich, welchen ein Weib nahm, und verbarg ihn unter dren Scheffel Mehls, dis daß es ganz sauer ward.

Sie haben den Reiz einer Sevigne für meinen Geschmack, und den Werth einer Maintenon für mein Herz. Lassen Sie sich durch dieses gedruckte Lob, das keine Lüge sepn wird, erbitten, weiter zu lesen. Ich ersetze den Mangel meiner Aufwar=

tung, die ich neulich schuldig gewesen ware, da ich Ihr Fenster vorben fuhr, durch einfeperlich Sendschreiben. Der Inhalt desselben wird Sie befremden, so sehr sonst die meisten Ihres Geschlechts darauf horchen, daß ihre Liebhaber ahnliche Saiten mit mei= ner Aufschrift berühren sollen — Sat es einem großen Sánger Dentschlands nicht un= anständig geschienen, in einer Ode an Gott von einer paradiesischen Männin zu träumen, die keine Heva geworden; warum sollte mir der kindische Anschlag verdacht werden, in einer Elegie an ein geistreiches Frauenzimmer von der Kirchenmusik bepláufig zu handen?

Sie erinnern sich vielleicht einer Bet-schwester, die den kunstlichen Fleiß ihrer Nadel zu Allmosen verschroendete: nach diesem

Bepspiel hat meine Feder auch einmal für die milde Stiftung einer wochentlichen Collekte (\*) gearbeitet. Ohnerachtet ich nur in der niedrigen Gestalt eines Sprachmäck= lers die gelehrte Buhne betreten wollte; be= fliß ich mich doch, wie ein guter Haushal= ter, Altes und Neues zu Markt zu bringen. Bey aller Demuth in der Wahl. meiner Materie, ben aller Treue in der Ausarbeitung, habe ich leider! erfahren mus= sen, wie eitel der Mammonsdienst der Mu= sen ist, und daß man von unserm gemeinen Wesen die Gesinnungen der Großmuth nicht. erwarten darf, womit Jener reiche, der arm murde um unsertwillen, die Bensteuer von zwen Scherflein aufzunehmen geruhte. — Aller Tadel der frechsten Split= terrichter verliert seinen Stachel, sobald man sich erinnert, daß der ehrlichste und beschei= denske Radelsführer (\*\*) eines Weges, den sie eine Secte heißen, den Verdacht einer ge-lehrt en Krankheit leiden mußte. —

Göttlich ist es, meine Freundin! ja, göttlich ist es, die Schwachheiten der Schwachen anzuziehen, und sich ihrer Den=

<sup>\*)</sup> Der Briefsteller versteht das sogenannte Intelligenzwert, für welches die voris gen Stude ausbrucklich aufgesest wurden.

<sup>\*\*)</sup> Apostelgesch. XXVI, 24. 25.

kungsart so wenig als ihres Fleisches und Blutes, zu seiner Tracht zu schämen; aber es ist auch menschlich zu brennen und feurige Kohlen auf den Haarschedel derjeni= gen zu sprechen, welchen die Wahrheit zum Stein des Anstoßes gereicht und die sich daran árgern, wodurch sie gewißigt und ge= bessert werden konnten. Vergeben Sie es daher einem Jüngling, der ohne Begeister= ung weder schreiben noch lieben mag, wenn er brummt (\*) — und von seiner empfind= lichen Rase, gleich einem sarmatischen Bar, die Fliegen (\*\*) hinwegschleudert, welche den Räuber ihrer im Reich der Flora erbeuteten Streiferenen, rachgierig zu verfolgen so unverschämt sind.

Diese dichterischen Klagen werden durch eisnige vermischte Anmerkungen versanlaßt, die ich über die Wortsügung in der französischen Sprache mit patriotischer Frenheit zusammengeworfen—nach Maaßgebung eines namhaften Kleinsmeisters, der durch seine Carricatur von der schwarzen' Kunst zu herrschen und der Heldengabe zu die nen den blobsinnigen Pobel geäfft. Erlauben Sie mir eine eins

<sup>(\*) 3</sup>ef. LIX, 11.

<sup>(\*\*) \$) (.</sup> CXVIII. 12.

A-100

zige Stelle, die ich zur Grundlage meines Briefes geweiht, hier einzuschalten.

"Rousseau, der Philosoph von "Genf, hat der französischen Ra"tion aus den Eigenschaften ihrer
"Sprache allen Anspruch auf eini"ge Verdienste in der Tonkunst "abzustreiten gesucht. Gewonnen "Spiel für ihn, wenn man ent"weder die Kirchenmusik unserer "Kolonisten zum Muster der Ver"gleichung oder die schwärmeri"sche Stimme welscher Verschnit"tenen zur Schiedsrichterin der
"Harmonie machen will."

Welche Hyperbel von einer Brille gehört dazu, um diesen Mückenstich zu den Höckern eines Profanscribenten zu vergrößern, der nicht nur die Kirchenmusik einer friedkertigen Gemeine unter und für ein schlechtes Muster der Vergleichung in einer schönen Kunst and deuten darf; sondern auch heilige und gemeine Dinge an einem Joch ziehen läßt, und, swie unsere Eiserer für die Seschneidung des des Christenthums sich mit Unverstand auszudrücken gewohnt sind,) Christus mit Belial zu stimmen sucht!

Es stände bey mir, meine Muse! die Beschuldigung ungenannter Gegner eine zuräumen, und mich damit zu vertheidigen,

daß der Heiligkeit eines Kirchendienstes nichts zu keide geschieht, man mag ihre Musik für so elend halten als man will, weil es ihre Absicht nicht ist, sich Menschen zu empfeh= len. Warum sollte sie, die eine Magd (\*) im Hause des Herrn zu sehn gewürdigt wird, um sterblichen Geschmack buhlen, wenn der Höchste ihre Niedrigkeit ansieht und sich eben dadurch bewegen läßt, Sein Ohr zu ihr zu neigen; was Menschen hingegen ent= zückt, ein Gräuel vor Gott ist.

Sorgt Gott für die Farren und Kals ber unserer Lippen? — Der sich die Stim= me der Raben, wenn sie ihn anrufen, gefallen läßt, und den Mund der Säuglinge zum Herold seines Ruhms bereiten kann, zieht den Ernst eines erstickten Seufzers, einer Juruckgehaltenen Zahre, — der spissin= digen Gerechtigkeit des Wohlklangs und dem Mierenfett der Chore vor. Mitten in die= fer Betrachtung schieft einer ber zärtlichsten Blicke, meine K... nach Ihrem Busen, in dem sich mir ein Himmel ahnlicher Triebe spiegelt. Sind Sie nicht selbst so wunderlich, den Briefwechsel eines Menschen, der albern mit Reden ist, der frucht= bringenden Gesellschaft lustiger Kleinmeister

<sup>(\*)</sup> Ne sit ancillas tibi amor pudori —
Horat, Lib. II. Od. IV.

zige Stelle, die ich zur Grundlage meines Briefes geweiht, hier einzuschalten.

"Rousseau, der Philosoph von "Genf, hat der französischen Ra"tion aus den Eigenschaften ihrer "Sprache allen Anspruch auf eini"ge Verdienste in der Tonkunst "abzustreiten gesucht. Gewonnen "Spiel für ihn, wenn man ent"weder die Kirchenmusik unserer "Kolonisten zum Muster der Ver"gleichung oder die schwarmeri"sche Stimme welscher Verschnit"tenen zur Schiedsrichterin der
"Harmonie machen will."

Welche Hyperbel von einer Brille gehört dazu, um diesen Muckenstich zu den Höckern eines Profanscribenten zu vergrößern, der nicht nur die Kirchenmusik einer friedfertigen Gemeine unter und für ein schlechtes Muster der Vergleichung in einer schönen Kunst and deuten darf; sondern auch heilige und gemeine Dinge an einem Joch ziehen läßt, und, (wie unsere Eiserer für die Beschneidung des des Christenthums sich mit Unverstand auszudrücken gewohnt sind,) Christus mit Belial zu stimmen sucht!

Es stände bep mir, meine Rufe! die Beschuldigung ungenannter Gegner einz zuräumen, und mich damit zu vertheidigen,

daß der Heiligkeit eines Kirchendienstes nichts zu Leide geschieht, man mag ihre Musik sür so elend halten als man will, weil es ihre Abssicht nicht ist, sich Menschen zu empfeh= len. Warum sollte sie, die eine Magd (\*) im Hause des Herrn zu sehn gewürdigt wird, um sterblichen Geschmack buhlen, wenn der Höchste ihre Niedrigkeit ansieht und sich eben dadurch bewegen läßt, Sein Ohr zu ihr zu neigen; was Menschen hingegen entzückt, ein Gräuel vor Gott ist.

Sorgt Gott für die Farren und Kalsber unserer Lippen? — Der sich die Stimme der Raben, wenn sie ihn anrusen, gesfallen läßt, und den Mund der Säuglinge zum Herold seines Ruhms bereiten kann, zieht den Ernst eines erstickten Seufzers, — einer zurüttgehaltenen Zähre, — der spisssn=digen Gerechtigkeit des Wohlklangs und dem Nierensett der Chore vor. Mitten in diesser Betrachtung schielt einer der zärtlichsten Blicke, meine K... nach Ihrem Busen, in dem sich mir ein Himmel ahnlicher Triebe spiegelt. Sind Sie nicht selbst so wunderlich, den Briefwechsel eines Menschen, der albern mit Reden ist, der fruchtsbringenden Gesellschaft lustiger Kleimmeister

<sup>(\*)</sup> Ne sit ancillas tibi amor pudori —
Horat, Lib. Is. Od. IV.

und sunger Heren von mannlichen Jahren und Geschäften vorzuziehen, die albern im Er= kenntniß sind, wenn gleich ihre Weisheit wie Scheidemünze in Zechen rollt und ihr Witz, — beutlich vernehmbar wie ein Hackbrett, gründlich wie ein Mühltad in seinem Lauf, — den Nervenhäuten des Gehirns liebkost.

Doch ist es allerdings um unsertwillen geschrieben, auch ein neues kied (\*) zu singen, liebliche Psalmen mit wohl-klingenden Eymbeln zu vermahlen, es gut zu mach en auf Saitenspielen mit Schalle, den Herrn schon zu preisen, damit unser ganzes Herz zu Seinem Lob erwache und Leib mit Geiste sich freuen moge Gottes, unsers Heilan-des.

Am sichersten unterbessen ist es, liebste
Freundin, durch ein sörmliches Leugnen
die ganze Anklage zu vernichten, daß ich ein
nachtheilig Urtheil über die Musik einer frem=
den Kirche hegen sollte. Sie wissen, wie
sehr ich die Nühe und Gesahr etwas zu un=
tersuchen scheue, und wie gern ich mit dem
ersten, dem besten, Urtheil für lieb nehme,
das mir von andern zugeschnitten wird. Ich
habe also nichts mehr gethan als leichtgläu=
big nachgepsissen, was ich oft genug von

<sup>(\*)</sup> P[. XL, 4, XXXIII, 1-3, LXXXI, 2, 3,

denen, die nicht in diese Gemeine gehören und ihres Gesanges daher nicht gewohnt sind, gehört, und ihre angenommene Meynung Lehnsweise mir eigen gemacht. Das langsame Zeitmaaß ihrer Melodien aber ist der einzige Borwand, der mir jemals, von dem allgemeinen Mißfallen daran, angesührt worden.

Nachdem ich durch diese Erklärung alle Zwepdeutigkeit meines Wortspiels gehoben, so will ich meine Unschuld noch in ein hel-ler Licht setzen, indem ich bekenne, daß meine eigenen Empfindungen durch die Artigkeit der Sangweisen weniger befriedigt werden mochten, als durch die sittliche Schönheit des jenen zur Last gelegten Zeitmaaßes. Ei= ne Verleugnung seines Erbcharaf= ter's scheint mir ein wesentliches Stuck des dffentlichen Dienstes zu sepn. Die gar zu weltlichen Melodien, (wie man im gemeinen Leben sagt,) werden daher von einigen nicht gebilligt zu solchen Versammlungen, wo man den Leichtsinn der Jugend schonen sollte und das Geblüt der mit Sunden beladenen und von mancherlen Lusten getriebenen Weiblein, welche die Vorhaut des Wißes Betschwes stern nennt, in eben so uneigentlichem Verstand, als der seige Kiel unserer Kundschafster jeden Schöps, der in einer thieris Ichen Eingebung die Erstgeburt und Priesterstimme (\*) ver natürlichen Religion unnimmt, zum Riesenwuchs starker Gei= ster over Enackskinder erhöht.

(\*) Es scheint hier unter andern auf eine al-Jel Legende gezielt zu senn, nach welcher erzählt wird, daß ein Monarch die erste, alteke und baher auch natürlichste Spracke herausgebracht haben soll. Stimme Beccos, welche jene menschliden Geschöpfe von sich gaben, bedeutete in der phrhatsches Inidae Brodt; man ertheilte ihr baher ben Abel der Erftgeburt. — Der Rlägolchter nimmt so viel historische Züge zusammen, als das hollandische Wappen Pfeile in seiner Labe, over ver Bogel Jupiters Stralen in seiner Rlanen trägt. Wir besorgen daher garfehr, daß gewisfe lefer und Runftrichter fich mit eben den selben Worten über feine Oprůche beklagen werben, womit sich Raphael Fregoso, ein Doctor ju Padua im funfzehnten Jahrhundert, über einen Zeitverwandten des Ulpian flagt haben soll, und die der Herr G. C. Damberger im zweiten Theil feiner duverläßigen Rachrichten von den vor-

Endlich wer sollte sich einbilden, daß eis ne Anspielung auf die Kirchenniusik durch den Gegensatz welscher Verschnittenen ents weiht werde, und daß man jedes, das neben einander stände, für ein Paar oder Gespann eines Joches anzusehen hatte. Wird ein heilig Gebäude durch die Nachbarschaft eines Kruges oder Opernhauses unrein? Ist nicht vielmehr ein Mohrenkopf der beste Schönfleck zum Gemalde einer Blonden? Und wo findet man stärkere Antithesen als in Zwepen, die ein Fleisch sind? Die Machahmung derselben in meinen Kopien ist also von niemanden zu verdammen; seine Kinder mochten seine Richter seyn, im Fall er Herz hat Autor zu werden.

Erheitern Sie, einzige Freundin! durch eine lächelnde Aufnahme meiner Schußeschrift das Gewölf der Sorgen, das meisnen Gesichtskreis von Ende zu Ende überzzogen hat. Wenn die Fabel geschichtsmäßig ist, die den Titel des glücklichen Dichters

nehmsten Schriftstellern S. 538 anführt, wie folget: Iste maledictus Paulus semper ita obscure loquitur, ut vix possit intelligi, et si haberem eum in mannibus, eum per capillos interrogarem. Der Herausgeber.

führt, weil sein Schlaf eine Fürstin lüstern machte, ohngeachtet er für einen Mannmit blaffem Munde gescholten wird: — — so kann auch wohl dieses Klaggedicht das er= ste und letzte seyn, das Ihnen in Gestalt ei= nes Sendschreibens auf Ihrem Nachttisch zu erscheinen die Ehre haben soll. Ich bin

Derd

getreuester Diener Homme de Lettres.

### Machschrift

für Leser, die Verstand haben, denen folglich mit Verstand gedient werden muß.

Poung giebt in seinem Codicial an den in der Kunst sibyllinischer Mahrchen berühmten Gopenschmied, Richardson, das Rathsel auf, die Alten also nachzuahmen, daß wir uns von ihrer Aehnlichkeit, je mehr je besser, entfernen. Der Briefsteller dieses Rlaggedichts hat die Epitre à Uranie und das Gendschreiben eines Materialisten an Doris sich zu seinen Mustern in einer solchen umgekehrten Nachahmung gewahtt. Wo ber Schulweise Schluffe spinnt, und ber Hofsirach Einfalle naht, ist die Schreibart des Liebhabers Leidenschaft und Wendung. Unter allen seinen Redesiguren bedient er sich am glücklichsten, so viel ich weiß, derjenigen, welche in den vertraulichen Briefen eines Originalautors Mes taschematismus (\*) genannt wird.

<sup>(\*) 1</sup> Kor. IV, 6.

Genig van der Einrichtung dieses sonderbaren Statts; was mich bewogen hat, dasselbe seiner Natur zuwider, gemein zu machen, mag der Verleger verschwiegnen Aus-

spussen unter der Sand mittheilen.

Bey der genauesten Berechnung wird man eben so viet Merkmale haben, diefen Fund= ling für ein achtes Sendschreiben zu halten, als Grunde seyn werden, es für ein Jungfernkind (ens Rationis) zu erklaren. Herausgeber ergreift diese Gelegenheit, dem Gerüchte, daß der Hoch wohlgelahrte. Deutschfranzos der größte Ignorant der Meßkunst im ganzen Königreiche sen, hier dffentlich zu widersprechen, gesetzt, daß man auch willens ware, demselben eine unverdiente Ehre durch Ausbreitung dieser fal= schen Nachsage zu erweisen. Da er jetzt alle Tage reisefertig ist, so behålt er sich ben seiner glücklichen Zurückkunft vor, dem in der welschen Buchstaben = Praftik fähigsten Kleinmeister, in seinem Handwerksstyl und Lapendeutsch begreiflich zu maden: daß eine empirische Fertigkeit und Uebung, von den Einsichten mathematischer Welehrsamkeit, himmelweit unterschieden sep.

Franzöfisches

\* \* \* ; \*

einer

nützlichen, bewährten und neuen. Einpfropfung.

Uebersett nach verjungtem Maakstab.

Thorn!

Im Jahr, da die Benus durch die Sonne ging.

## LUCAN. 11, 496

— — Non si tumido me gurgite Ganges Summoveat, stabit iam slumine Caesar in ullo

Post Rubiconis aquas ----

dießt mich mehr, als daß Frankreich mein Vaterland ist. In unserer Sprache herrscht lauter Zweydeutigkeit, in unserer Kunst zu denken Zerstreuung, in unserer Kunst zu denken Zerstreuung, in unserer Schreibart Spißsinn, und in unsern Handlungen Dummbreistigkeit. Ein wißiger Einfall bey und sieht die Vernunft kaum über die Achseln an, und das Genie muß sich vor dem Tande der Mode verkriechen. Weder Blattern noch heimeliche Krankheiten haben jemals so viel Unheil angerichtet als unser Geschmack am Lappischen. Er erstreckt sich schon dis auf die Capuziner, die seidene Kleider tragen, und Karmeliter gehen nicht mehr ohne ihren Sonnenssschirm in der Hand.

Ueber unsere Ausschweifungen seufzet die Religion; man beschuldigt sie aber, daß ihr hohes Alter sie kindisch mache. Umsonst besmühen sich gewisse neufrankische Aebte uns zu bekehren; sie reden ach! vom practischen

Hamann's Schriften II, Ah,

Christenthum, wie eine Buhlschwester von iheren Liebeshändeln in Kabinetsmienen und auf tragischen Stelzen.

Die Facultat weiß nicht mehr, was Orthodorie oder Schleichwaare ist; desto zuverläßiger spricht das Parlament. Bald halt
es die Elerisen mit dem Pabst, bald mit
dem Könige. Wenn der Monarch droht,
so nimmt man zum System jenseit der Alpen seine Zuflucht. Donnert der Statthalter, dann leben die Frehheiten der gallifanischen Kirche hoch!

merquartiere beziehen, um Limonade und Ersfrischungen trinken zu können, so wird man den Nachtrisch mit in die Laufgräben nehsmen, endlich gar mit parfümirtem Pulver und Blen schießen. Wie wenig wissen wir, daß der Schweiß die einzige Schminke der Helden ist. Der Heersührer in Hannover gilt in der ganzen Welt für einen Herzog von Braunschweig; ben uns hingegen, (als wenn Paris die Hauptstadt der Schwaben wäre,) heißt er Monsie ur Ferdinand.

Das verstossene Jahrhundert war das Reich des Genies; das nächste wird vielleicht unter dem Scepter der gesunden Vernunft blühen. Was für eine traurige Figur maschen die Ritter des gegenwärtigen Zeitalters in der Mitte? Ohngefahr wie ein Affe ober

Papagen zwischen einem Auerochsen und Los wen absticht.

Ein Jahrhundert, wo man an Worten drechselt, kleine und große Versuche macht, Gedanken zu empfinden und Empfindungen mit Handen zu greifen, wo man Kupfersti= che baut, Polzschnitte schreibt, nach Noten sicht, mird das philosophische genannt. Will man unsere Zeit oder die Philosophie an den Pranger stellen? sich selbst oder seine Nach-bapp zu Narren machen? Wer ist mir im Stande diese Frage aufzulösen?

Wir fürchten uns vor dem Verdacht der Schwarmeren mehr als für ein hitig Fieber. Giebt es aber wohl in Italien, Deutschland, Rußland so viel Schwarmer, die sich auf die Sylbe (ist) endigen, als ben uns? Jansen isten! Molinisten! Convulsionisten! Secouristen! Pichonisten! Encyclopädisten!

Eine Vernunft, die sich für eine Toch=
ter der Sinne und Materie bekennt, seht!
das ist unsere Religion; eine Philosophie,
welche den Menschen ihren Beruf auf allen
vieren zu gehen, offenbaret, nahrt unsre Großmuth; eine Autorsucht, die von der Hand des Scharfrichters den Lorbcerzweig des Ruhms erringt, macht die Salbung unsrer schönen Geister; und ein Triumph heidnischer:
Giotteslästerungen ist der Gipfel unseres Ge=
nies. Die jungen Schriftsteller sollten we= nigstens ben der Nachwelt in die Schule gehen; aber zu ihrem Unglück ist sie eine sprode Verlaumderin, die nicht anders als hinter dem Rücken tadelt. — Auch besucht man den Schauplatz nicht mehr des Schlafs oder der Erbauung wegen, sondern um ver= haßte Personalien zu hören und ber Schmäh-

sucht zu opfern.

Die Gelehrsamkeit ist ein kummerlich Handwerk, wo. man wie ein Jude trobeln oder die eckele Suade eines Krautweibes ha= ben muß. Das Spiel, welches unserm Geize, unferm Bettelstolze oder unserer langen Weile zum Deckmantel dient, theilt das Herz unsers Frauenzimmers mit ihrer Neigung zu Kennern und zum Put. Es hat die Quelle des Umganges ausgetrocknet, und eine Menge Ebentheurer hervorgebracht, die wie die Erdschwamme zur Herbstzeit allenthalben her= vorsprießen und durch ihren Uebermuth und Betrug die ganze Nation in Mißkredit sepen, daß wir in einigen Ländern so willkom= men sind, wie jungst die Preußen in Sachsen.

Unsere schönen Geister, welche dem Pabst die Unfehlbarkeit absprechen, versichern uns, daß es mit der Religion nicht richtig sep, um uns besto leichtglaubiger gegen ihre Be= weise zu finden, und pflanzen ihre eigene Un= fehlbarkeit zum Panier auf; denn was für Recht wurden sie sonst haben, unsere Ver-

nunft gefangen zu nehmen?

Weil unsere Gurgel zu tausend Lieder= den gestimmt ist, so wollen wir immer den Ton angeben: es sind aber Zeiten, da die Leute entweder keine Ohren haben, oder nicht hören wollen. Dann wurde es die Klugheit kordern, stille zu schweigen; aber, was das ärgste ist, stillschweigen können wir nicht—

Ich habe die Krankheiten meiner Nation bloß darum so weitläuftig zergliedert, weil ich mir Glück wünschen muß, das kräftige Eegengift entdeckt zu haben. Unsere hochtrabenden Zwerge mögen diese Schrift für ein Pasquill oder Galimafree schelten. Ich kann jeden Punct mit unzähligen gedruckten Zeugnissen belegen, und habe die Stimmen unserer Kanzel = und Schrankenredner auf mei= ner Seite, die einhellig uns für ein laps pisch, leichtsinnig, lächerlich und weichlich Volk ausschrepen. Ich mag mich so unge= stalt ausdrücken als ich will, so ist alles zur Lehre und Besserung geschrieben. Eine Schuhrebe wird Thoron nicht überzeugen und ist für wahre Philosophen überflüssig. Es ist aber Zeit, auf unsere Universalmediein zu fommen.

Der Sitz unsers Uebels liegt nicht im Geblüt unserer Ahnen, sondern allein im Geshirne, dem es an derjenigen Qualität sehlt, die man gesunde Vernunft nennt. Ich habe das ganze Geheimniß entdeckt, diesen

nigstens ben der Nachwelt in die Schule gehen; aber zu ihrem Unglück ist sie eine sprode Verläumderin, die nicht anders als hinter dem Rücken tadelt. — Auch besucht man den Schauplaß nicht mehr des Schlafs oder der Erbauung wegen, sondern um vers haßte Personalien zu hören und der Schmäh=

sucht zu opfern.

Die Gelehrsamkeit ist ein kummerlich Handwerk, wo. man wie ein Jude trobeln. oder die eckele Suade eines Krautweibes hasben muß. Das Spiel, welches unserm Geize, unserm Bettelstolze oder unserer langen Weile zum Deckmantel dient, theilt das Herz unsers Frauenzimmers mit ihrer Neigung zu Kennern und zum Puß. Es hat die Quels le des Umganges ausgetrocknet, und eine Menge Sbentheurer hervorgebracht, die wie die Erdschwämme zur Herbstzeit allenthalben hers vorsprießen und durch ihren Uebermuth und Betrug die ganze Nation in Mißkredit ses hen, daß wir in einigen Ländern so willsoms men sind, wie jüngst die Preußen in Sachsen.

Unsere schönen Geister, welche dem Pabst die Unsehlbarkeit absprechen, versichern uns, daß es mit der Religion nicht richtig sey, um uns desto leichtgläubiger gegen ihre Be-weise zu sinden, und pflanzen ihre eigene Unsehlbarkeit zum Panier auf; denn was für Recht würden sie sonst haben, unsere Vers

nunft gefangen zu nehmen?

Weil unsere Gurgel zu tausend Liederden gestimmt ist, so wollen wir immer den Ton angeben: es sind aber Zeiten, da die Leute entweder keine Ohren haben, oder nicht hören wollen. Dann wurde es die Klugheit fordern, stille zu schweigen; aber, was das argste ist, stillschweigen können wir nicht —

Ich habe die Krankheiten meiner Nation bloß darum so weitläuftig zergliedert, weil ich mir Gluck wunschen muß, das kräftige Eegengift entdeckt zu haben. Unsere hoch= trabenden Zwerge mögen diese Schrift für ein Pasquill oder Galimafree schelten. Ich kann jeden Punct mit unzähligen gedruckten Zeugnissen belegen, und habe die Stimmen unserer Kanzel = und Schrankenredner auf mei= ner Seite, die einhellig uns für ein laps pisch, leichtsinnig, lächerlich und weichlich Wolk ausschreyen. Ich mag mich so unge-stalt ausdrucken als ich will, so ist alles zur Lehre und Besserung geschrieben. Eine Schuprebe wird Thoren nicht überzeugen und ist für wahre Philosophen überflüssig. Es ist aber Zeit, auf unsere Universalmedicin zu Fommen.

Der Sitz unsers Uebels liegt nicht im Geblüt unserer Ahnen, sondern allein im Geshirne, dem es an dersenigen Qualität fehlt, die man gesunde Vernunft nennt. Ich habe das ganze Geheimniß entdeckt, diesen

Stoff nachzuahmen und alsbenn einzupfro-

pfen. (\*)

Mein Alkahest du bon sens ist die kunstlichste Ausammensehung, zu der eine tiefe Kenntniß der Scheidekunst gehört. Von der Kostbarkeit dessetben kann man urtheilen, da ich die Materialien dazu aus den votnehmsten Nationen sammlen mussen. Einen Theil davon haben mir meine weitläuftigen Reisen eingebracht, das übrige kann ich als meine Eroberung im gegenwärtigen. Kriege betrachten, in welchem ich bep allen streitenden Mächten eine Zeitlang als Unterfeldscherer gedient.

Die Wahlstatt so vieler großen Schlach= ten, denen ich beygewohnt, war der einzige Marktplatz für die Ingredienzien meines Al= kahests. Der Soldat begnügt sich gewöhn= lich mit dem, was die Haut bedeckt, wie

<sup>(\*)</sup> Man hat mit gutem Erfolg nicht nur die Inoculation der Masen, sondern auch der Hornvichseuche versucht. Einige ehrmürdige Wäter von der Gesellschaft J..., die für ihre löblichen Schulanstalten in Deutschland groß Ansehen und viel Genich zu ihrem Lohn dahin haben, stehen bep unsern Nachbarn in Werdacht, daß sie das Geheimnist trieben, die englische Krantheit ihren Zuhörern einzublatzern.

der Landmann mit den Producten, die auf der Oberfläche der Erde wachsen: ich hinge= gen ahmte einem Bergwerker nach, der nach

Schäßen in den Eingeweiden gräbt.

Mein Alkahest du bon sens besteht folglich in einem wunderthätigen Zirbeldrüfentheriak, der das französische Quecksilber in den seinsten Zellen. des Gehirns fest macht, nichts als einige Scrupel unsers Flattergeistes, übrig läßt und dafür einpstanzt ein gut Theil vom brittischen Phlegma, versetzt mit welscher List, spanischer Schwerfälligkeit, deutscher Schnellkraft u. s. w.

Weil unsere Nasen voll wohlriechender Sachen, unsere Ohren voll Naudevillen, unser Mund durch gebrannte Wasser und Rasgouts sühllos geworden; so ist es unumgängslich, vermittelst eines chirurgischen Bohrers eine kleine Deffnung an demjenigen Ort der Stirn zu machen, wo man gewissen Haustthieren den Wurm schneidet. In selbige sucht man durch einen guldenen Catheter oder Röhere ein Linsenkorn von unsern Alkahest einzusblasen.

Wenn ein wikiger Kopf von seiner Ge= nesung urtheilen will, so darf er uur nach Gebrauch meines Alkahestes du bon sens die= jenigen Bücher ansehen, die er vormals am meisten bewundert hat, weil er nichts als elende Sophisterepen zu seiner großen Be= fremdung darin sinden wird. Man hat ge= genwartige Einpfropfung der gesunden Vernunft schon an einem Kleinmeister versucht, der den Discours des Delvetius über den Geist des Menschen für ein Meisterstück ausgab, und an einem Schulzucht, wer stad ausgetent seines Lehnpatrons dem kahonischen Rechte vorzog; jest sehen ihre aufgeklarten Augen nichts als Lügen und Thorbeiten in ihren Sausgoßen.

Man schmeichelt sich, daß allen kandjunkern in polnisch Preußen, Natangen und Gaftlicht, Senigalien und Kukland, Kiefland und Destland, die im Stande sind einen französischen Kammerdiener oder Roch zu halten, und zugleich Genüge sinden, Erperimente angultellen, mit Bekanntmachung dieser höchtmuklichen, bewährten und gamneuen Einpfropfung gedient seyn möchte.

Inoculation du bon sens.

à Londres, M. DCC. LXI.
Fünf Bogen in klein Octav.

# ABAELARDI VIRBII Chimărische Einfälle

über

1

den zehnten Theil der Briefe

die

# Reueste Litteratur

betreffend.

Citoyen! tatons votre pouls ---

#### Dritte Auflage,

vermehrt mit einer Zueignungsschrift aus dem Catull an die hamburgischen Racherichten aus dem Reiche der Gelehrschten famfeit, für die von ihnen mit großmüthisger Selbstverleugnung besorgte zwote Auslage dieser chimärischen Einfälle.

genwärtige Einpfropfung der gesunden Vernunft schon an einem Kleinmeister versucht, der den Discours des Delvetius über den Geist des Menschen für ein Meisterstück ausgab, und an einem Sphylsucht, spet Ins Opstent seines Lehnpatrons vem kanonischen Rechte vorzog; jest sehen ihre, aufgeklarten Augen nichts als Lugen und Thorbeiten in ihren Hausgößen:

Man schmeichelt sich, daß allen Landjunkern in polnisch Preußen, Natangen und Gahrland, Semgallien und Aufländ) Riefland und Destland, die im Stande sind einen französischen Kammerdiener oder Roch
zu halten, und zugleich Genüge sinden, Erperimente anzustellen, mit Bekammachung
dieser höchstnichten, bewihrten und gum

neuen Einpfropfung gebient fepn mochte.

kann so viel bey dem zu Mige in Leieite Welt geichführern in nommen) zu

Inoculation du bon sens. à Londres, M. DCC. LXI. Fünf Bogen in klein Octav.

# ABAELARDI VIRBII Chimărische Einfälle

über

1.

den zehnten Theil der Briefe die

# Reueste Litteratur

betreffend.

Citoyen! tatons votre pouls --

#### Dritte Auflage,

vermehrt mit einer Zueignungsschrift aus dem Catull an die hamburgisch en Racherichten aus dem Reiche der Gelehr, samfeit, für die von ihnen mit großmuthiser Selbstverleugnung besorgte wote Auslage dieser chimarischen Einfälle.

## CATULLUS.

| Marrucine Asini! mann sinistra                                                                                                      |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Marrucine Afini! mann finistra  Non belle uteris — — — — fugit te, inepte,                                                          |            |
| Quamuis sordida res et inuenusta est.                                                                                               | 34.        |
| Fratri — — — — est enim leporum  Disertus puer ac facetiarum,                                                                       | \$ -4.     |
| Nam sudaria Setuba ex Hiberis.  Milerunt mihi muneri Fabillus:  Et Veranius; hoc ameni necesse est  Ut Veraniolum meum et Fabullum. | " <u>-</u> |

#### Abalardus Virbius

an den Verfasser der fünf Briefe

· die neue Heloise

betreffend.

In Paris soll jedermann die neue Selvise ben ihrer Erscheinung für einen güten Roman gehalten has ben; aber ganz gewiß in Berlin nicht. Doch ich übertreibe vielleicht eine Schmeichelen, die man am Anfange seines Briefes schuldig ist, wenn ich Ihrem Urtheise, mein herr, einen so allgemeinen Einfluß zuschreiben wollte.

Sie haben sich unstreitig um viele Leser verdient gemacht, daß Sie eine Ausnahme von Ihren. Grundgesetz (keine Auslander in Anspruch zu nehmen) gewagt. Rousseau! Diderot! Busson! verdienen die Huldigung eines patriotischen Weltweisen, und man macht sich in Deutschland eine Ehere daraus, dieses Trium virat von französsischen Schriftstellern so gründlich übersehen zu können, als wir uns vielleicht wünschen, selbige zu erreichen.

Was den Bürger zu Genf anlangt, so ist es allerdings ein Glück für ihn, daß er den Namen eines Philosophen, ungeach= tet unserer strengen und erhabenen Begriffe von diesem Titel, mit wenigen Kosten hot in ders Frende bestampten femben; du ik sich bissern beoß durch ider Laukner seines Witzel und der Laukner seines Wichnungen birühnet genicht. Daß er in Frankreich Vasfür gelten mag, wundert nicht nicht; soddurch sich aber unsere geddürterrium eigenmächtigen Philosophen haben blenden lassen,
einen Schriftsteller, wie Roussen, sür ihren Ordensbruder zu erketnen, ist noch em
Knoten für mich. Meine Absicht war es
daher, seinen Weltweisen un Roifr och nur

mit flie gender Hand zu lesen.

Ungeachtet es mich beym ersten Theil gereuen wollte, mich in ein so dickes Buch eingelassen zu haben; ungeachtet ich die letz= ten Bogen desselben mit einem: ohe sam satis est! zu Ende geeilt, so war mir doch sein Gespräch sehr behülslich, die Eindrücke, die mir vom ganzen Werk übrig geblieben waren, theils zu sammlen, theils zu ent= wickeln, und ich fand mich endlich geneigt, im Ton des begeisterten Geschmacks alles für gut zu erklaren, was einen Salomo zum Grillenfanger, einen Poung zum pragma= tischen Geschichtschreiber des Centaurenge= schlechts, einen Rousseau zum Roman-dichter, und uns beide, mein Herr, zu kritischen Briefstellern macht, ja zu fritischen Briefstellern ohne Beruf, als den und unsere Gaben oder wohl gar eine Einbildung davon weiß machen.

Auch Empfiedungen gehören zur denschief hen 13 deren mir, und nicht schercheben mussent AGennidae, mat imfere Empfindungen nicht erregenerund Ihres Drist mieht herzrühe rend ist dissallen : Unspruch daranf swersjeren } und sabgeschmerkt sheißen sollto en sollte es nichts wieless daß die größten Maleficanten eines neutzungen die sie die Anthropuelle moc len die Foltenisgelitten ... um zum Exkenntz niß und Safuhl ihrer Untuchtigkeit gebracht zur werdenso gerechten find als Sie. eigenen Sicherheit wegen vermeiben Sie ale so tieber jedenmaar zu allgemeinen Schluß von Ihren Empfindungen auf den Werthreis nes Buche, ishalls das eiskalte herzistendissen Leser, edurch danislangenniß: ihnet eigenen Bena spiels, nichtigun Verstockung, noch mehr ein baut merden Jollauftiliges und gerieben niet . Ich bin nicht gelehrt genug zemeine Heute den wesentlichen Begriff: won: einem: Ramam absondern gunförtnen jamichterschäpferischigen nug einen dergkrichen zur kefindenese nicht ben gent dennig ein Miengespenst wahkscheinlich iste machen. Es lohnt meinen Muhr nicht ibis Individualität der besten Romanhelden mahre zu untersuchen; ich will es daher gernectob= ten Kunstrichtern überlassen, diese ihre Mon= den kalber mit dem reichsten Leichengeprang auszustatten und in das Heiligthum der Wer-

wesung zu begleiten. Gesetzt auch, daß Sie

die neue Heloise nicht mit der Redlichkeit,

Bie tilichkeit, Klug hiert beurthellt hate ten, die Ihnen eigen bleibt: so ist es nicht meine Sache, jemanden seinen Geschmackstreis tig zu machen. Etlauben Sie gleichwohl; daß ich Ihren zureichenden Gründen einige Anmerkungen, Zweisel, Fragen, Verlicht thungen und Einfalle an die Seitersein darf. Es gefällt mir, dieß öffentlich seinem Unbekannten von Ihrer Einsicht zur kinterwerfen, gleichwie es Ihnen zu statten kommit; mit Freunden abzumachen, was zum genteit nen Besten bentragen kann.

Tacterischen Unterscheid, zwischen dem Rosmannt ich en Ind Dramatischen dem Rosmannt ich en geben? Sollte dieser Unterscheid nicht in der Fabel selbst und den Haupt versonen abstechen? Ist es Unwissenheit oder Kunst, diesen Unterscheid gänzlich aus den Augen zu sehen und aufzuheben? Autoren und Lesern mag man alles zu gut halten; aber ist es nicht eine kleine Schande für Kunstrichter, diesen Mißbrauch ungeahndet zu lassen? Vielleicht hat Rousseau die (wahre) (\*) Nas

<sup>(\*)</sup> Quae determinantur principiis catholicis conformiter, sunt metaphysice vera
— Veritas minima est ordo plurium in
uno minimus; — maxima, ubi plurima
maxima fortissimis regulis convenientissi-

tur des Romanhaften tiefer eingesehen und glucklicher nachgeghmt, daß seine Geschicklich= keit hierin ein anwergebliches Vorbrechen in den Alugen solcher Wirtussen sonn mag, des nangihr Gewissen über ihre Muster dunkle Perpairfe, macht. (\*) Warum endlich eine Sistenlehre, die am meisten nach der Schaus bühne eingerichtet ist, bep den Pharisdern den Tugend den hochsten Benfall findet, ges hort nicht hieher; daß man sie aber pragmatisch nennt, kann man niemanden vers wehren, weil die Herrschaft des ersten Menschen über das Thierreich und des Philosophen über den Zusammenhang der Dinge sich durch Namen und die Willkuhr selbis ge zu munzen, offenbart.

Ich frage weiter: ob es mit der aftheztischen Wahrschein lich keit im Grunde besser aussehen mag als mit der poetischen Gerechtigkeit, an die man auch einige Zeit abergläubisch gewesen? Da man die Wahrscheinlichkeit in Behandlung der Geschichte unssäglich gemißbraucht, daß unsere Nachkom=

ma deprehenduntur. A. G. Baumgarten in Metaphys. §. 92. 184.

<sup>(\*\*) — —</sup> si forte — — Candida vicini subrist molle puella; Cor tibi rite falit? — —

men vielleicht mehr Ursache finden werden. ther das ingenium graium als os rotundum bes aufgeklärtesten Jahrhunderts nach Christi Geburt misvergnügt zu seyn: so nimmt ein demuthiger Beobachter der Nas tur und Geselschaft den Ausdruck eines Alten zu Herzen, der eine Legende nicht deß= wegen verworfen wissen will, weil siezun=. glaublich ist, sondern mit tieffinniger Bundigkeit und Unerschrockenheit sagt: Incredibile sed verum. Es mochte also frepsich zum Urbaren einer Geschichte eine Art von Unwahrscheinlichkeit und zur Schonbeit eines Gedichts eine asthetische Wahr= scheinlich keit gehören. Man sollte aber nicht sowohl mit dem Buchstaben dieses Grundsatzes pralen, sondern vielmehr zei= gen, daß man auch den Sinn desselben und die Kraft der Anwendung besässe, oder Funken von dem, was man in allgemeinen Ausdrucken bis in den Himmel erhebt.

Sie mochten gerne wissen, mein Herr, was der junge Mensch in der ganzen Gesschichte spricht oder thut, wodurch er den Namen eines Weltweisen verdient? Und ich mochte eben so gern aus den Werken des Abalard überzeugt sepn, ob es eine Lobsschrift oder Satyre ist, die man auf sein Grab gesetzt haben soll:

CHILORUM TOTAL TROPING MENOR MAN über John Kehartellen Jahrhunderts nach NOSTER ARISTO TELES LOGICIS IN early thur QUE GUINGUE FUERINT ्रे क्यून्य में के वर्ष कांग्रह हिल्लुसारेर मार्था कर्षिः AUTPARAUTOMELIOR, STUDIORUM =nuc (unnil) sicocinitus orbi greet to the state of the coli-RINCEPS, INGENIO VARIUS, SUBnums ... TILIS ET ACER, and the comment of the state of the contract of the OMNIA VI SUPERANS RATIONIS ET ARTE LOQUENDI

ABAELARDUS EKAT, SED NUNC ----

Baple nennt die Eitelkeit das Element dieses Mannes, und er selbst hat sich nicht geschämt, sich als einen albernen Men= schen zu schildern, der in seinen. Vorlesun= gen von nichts als Bublliedern geschwärmt, die in seiner Provinz zwar Mode geworden, denen wir aber nicht den feinen Geist vermuthen dürfen, der die Tandelepen eines Lessing, Gleim, und G = = = erhebt und adelt.

Man sollte also fast mennen, das Ih= rem eigenen Urtheil zum Trop, der specus

hamann's Schriften II, Ih.

men vielleicht mehr Ursache finden werden, über das ingenium graium als os rotundum des aufgeklartesten Jahrhunderts nach Shristi Geburt misvergnügt zu seyn: so nimmt ein demuthiger Beobachter der Ras tur und Geselschaft den Ausdruck eines Al= ten zu Herzen, der eine Legende nicht deß= wegen verworfen wissen will, weil siezun=. glaublich ist, sondern mit tieffinniger Bundigkeit und Unerschrockenheit sagt: Incredibile sed verum. Es mochte also freysich zum Urbaren einer Geschichte eine Art don Unwahrscheinlichkeit und zur Schon= heit eines Gedichts eine asthetische Wahr= scheinlich keit gehören. Man sollte aber nicht sowohl mit dem Buchstaben dieses Grundsakes pralen, sondern vielmehr zeis gen, daß man auch den Sinn desselben und die Kraft der Anwendung besässe, oder Funken von dem, was man in allgemeinen Ausdrücken bis in den Himmel erhebt.

Sie möchten gerne wissen, mein Herr, was der junge Mensch in der ganzen Gesschichte spricht oder thut, wodurch er den Namen eines Weltweisen verdient? Und ich möchte eben so gern aus den Werken des Abalard überzeugt seyn, ob es eine Lobsschift oder Satyre ist, die man auf sein Grab gesetzt haben soll:

CALLORUMICOCKATES MICHAEL MAN TENTE LES LOGICES TON STRUCTURE FUERANTA ASIA TENTE PER ARCA MAN TON TENTE FUERANTA AUTOMETICA, STUDIORUM PRINCEPS, INGENIO VARIUS, SUB
OMNIA VI SUPERANS RATIONIS ET ARTE LOQUENDI

ABAELARDUS ERAT. SED NUNC ....

Baple nennt die Eitelkeit das Elesment dieses Mannes, und er selbst hat sich nicht geschämt, sich als einen albernen Mensschen zu schildern, der in seinen Vorlesunsgen von nichts als Buhlliedern geschwärmt, die in seiner Provinz zwar Mode geworden, in denen wir aber nicht den seinen Geist vermuthen dürsen, der die Tändeleyen eines Lessing, Gleim, und G=== erhebt und adelt.

Man sollte also kast mennen, daß Ih= rem eigenen Urtheil zum Trop, der specu= Damann's Schriften II, Ih. 13

lativische Character eines Weltweisen Sie ge= gen den Roman der neuen Heloise gefälliger gemacht haben wurde. Es ist in der That schwer, sich von einem jungen Gelehrten, der ein halber Savoyard zu seyn scheint, einen flugen Begriff machen zu können, wenn man unter lauter Sternen der ersten Größe zu wandeln gewohnt ist, die auf hohen Schusten und Academien der Wissenschaften als ein groß Licht den Tag, als ein klein Licht aber die Nacht regieren. Der sogenannte St. Preur scheint unterdessen am Fuß der Alpen eben so füglich ein Philosoph genannt werden zu können, als der Knabe Descar= tes von seinem Vater; jedoch ich kenne Phis-losophen, die selbst den alten Descartes, uns geachtet seiner Verdienste um den heutigen Weg zu philosophiren, aus bioßer dristlicher Liebe in ihrer Gesellschaft dulden.

Ein verliebter Philosoph kann unsmöglich anders als ein albern Geschöpf in unsern Augen seyn, bis die Reihe an Sie und mich kommen wird, lebendig zu wissen, was uns die Muse längst wahrgesagt, daß die Liebe wie der Tod Philosophen mit Idioten gleich mache und wie der jüngste Michter gesich mache und wie der jüngste Michter eine Ansehen der Persensey. Sollsten also ein Paar schwarze Augen einmal wunderthätig genug seyn, Ihr eiskaltes Herz, mein Herr! in einen blühenden Frühling zu verwandeln, oder bin ich bloß darum auf

meine Freyheit so eifersüchtig, um die Scha= denfreude einer blonden Heloise desto volli= ger zu machen: wer sagt uns beiden in die= sem Fall für unsere Philosophie gut? Viel= leicht durfte sie uns keine anderen Dienste lei= sten, als, unsere Leidenschaft in ein methodi= scher, geschrobner und affectirteres Spiel zu seken. Wer sollte sich abet nicht entschließen, heftig und ausgelassen zu thun, wenn ei= ne Gebieterin diese Sprache für herzrührend halt? Und warum sollte man. sich schämen durch Ausrufungen und Hyperbolen ein Glück zu erhalten, das sich durch Erklarungen und Schlusse weder ergrübeln noch genießen laßt? Gehört denn nicht zu moralischen Pre= digten und verliebten Spisfin= digkeiten so gut eine fruchtbare und un= erschöpfliche Einbildungskraft als zu Situa= tionen? Ist es endlich anständig, daß Sie die Blumen wollustiger Beredsamkeit ihrer Vergänglichkeit wegen mit so sprobem Eckel ansehen, und niedrigen Liebhabern in einem Thal der Alpen zumuthen wollen, ihre Em= pfindungen in Friedrichsdor voer Pfund. Stetling umzuseken?

Die Gabe zu erzählen ist sehr mannigs faltig. Ein Livius, Sallust und Tacitus können jeder an selbige Anspruch machen, und es gereicht ihnen nicht zum Tadel, daß sie sich in ihrer Schreibart eben so unähnslich sind, als sie sich von den Curtiis Rusis,

den Floris und den Monachis curiofissimi supercilii (\*) der neuesten Klostergesehrsam= keit entfernen. Zu einem dramatischen Mährchen ist die Gabe zu dialogiren unent= behrlicher. Es ist zwar an dem, daß ein gelehrter Kunstrichter leichter zu befriedigen, ift als ein sußer Sophist: unterdessen bleibt, das Gespräch des Rousseau immer ein Mei= sterstück, nicht in jener Gabe zu vialogiren, die im Reich der Todten benm Punsch bewundert wird, und mit der man im ga= lanten Arkadien astronomische Beweise und metaphysische Satze macht; sondern in der mannlichen, die eine philosophische Diat im Lesen und Schreiben voraussetzt, atti=, schen Honig in den Kammern des Bauchs und Lucians Fechter olauf der nackten Haut des Leibes

Totus est in armis idem quando nudus est
Amor (\*\*)

Wer ist aber der asthetische Moses, ber Bürgern eines freyen Staats schwache und

<sup>(\*)</sup> Siehe Fr. Griselini Denkwürdigkeiten des Fra Paolo Sarpi, aus dem italieninischen übersett. Ulm 1761. S. 740. (101.)

<sup>(\*\*)</sup> Pervigilium Veneris.

dürftige Sakungen vorschreiben darf? (die da sagen: Du sollt das nicht angreisen, du sollt das nicht angreisen, du sollt das nicht antrühren. In der Natur ist manches unzein und gemein für einen Nachahmer—düch alles was möglich ist, laßt euch nicht gelüsten!) Wenn man es uns eben so schwer machen will Originale zu sehn als Copien zu werd werd en; was hat man anders im Sinn als uns in "Maulesel" zu verwandeln?

Wie war Ihnen zu Muth, mein Herr! da Sie den ehrwürdigen Greis auf ein Collegium aestheticum nach Deutschland einluben, oder ihn bey einem Almanachschrei= ber in die Schule schickten? — Des Herrn Richardson Kupferstich mag in einem Kranzchen von gelehrten Damen obenan hangen; nil admirari bleibt immer die Grundlage ei= nes philosophischen Urtheils. Die kräftigsten Irrthumer und Wahrheiten, die unsterblich= sten Schönheiten und tödlichsten Fehler eines Buchs sind gleich den Elementen unsichtbar, (\*) und ich bekummere mich um die am wenigsten, die man in Augenschein zu se= ten im Stande ist. Daß wißige Köpfe, die mehr Stuter als ehrliche Bekenner der schonen Wissenschaften sind, ein sympathetisches

<sup>(\*) — —</sup> fmall and undistinguishable

Like far - off mountains turned into clouds.

Shakespeare.

den Floris und den Monachis curiofissimi supercilii (\*) der neuesten Klostergelehrsamentfernen. Zu einem bramatischen Mährchen ist die Gabe zu dialogiren unent= behrlicher. Es ist zwar an dem, daß ein gelehrter Kunstrichter leichter zu befriedigen. ift als ein sußer Sophist: unterdessen bleibt, das Gespräch des Rousseau immer ein Mei= sterstück, nicht in jener Gabe zu vialogiren, die im Reich der Todten benm Punsch bewundert wird, und mit der man im ga= lanten Arkadien astronomische Beweise und metaphysische Satze macht; sondern in der mannlichen, die eine philosophische Diat im Lesen und Schreiben voraussetzt, att i= schen Honig in den Kammern des Bauchs und Lucians Fechterolauf der nackten Haut des Leibes -

Totus est in armis idem quando nudus est

Amor (\*\*)

Wer ist aber der asthetische Moses, ber Bürgern eines frepen Staats schwache und

<sup>(\*)</sup> Siehe Fr. Griselini Denkwürdigkeiten des Fra Paolo Sarpi, aus dem italieninischen übersett. Ulm 1761. S. 740. (101.)

<sup>(\*\*)</sup> Pervigilium Veneris.

dirftige Sakungen vorschreiben darf? (die da sagen: Du sollt das nicht angreisen, du sollt das nicht angreisen, du sollt das nicht antrühren. In der Naturist manches unzein und gemein für einen Nachahmer—düch alles-was möglich ist, laßt euch nicht gelüsten!) Wenn man es uns eben so schwer machen will Originale zu sehn als Copien zu werden will Originale zu sehn als Copien zu werden, Maulesell zu verwandeln?

Bie war Ihnen zu Muth, mein Herr! da Sie den ehrwürdigen Greis auf ein Collegium aestheticum nach Deutschland einluben, oder ihn ben einem Almanachschrei= ber in die Schule schickten? — Des Herrn Richardson Kupferstich mag in einem Kranzchen von gelehrten Damen obenan hangen; nil admirari bleibt immer die Grundlage ei= nes philosophischen Urtheils. Die fraftigsten Irrthumer und Wahrheiten, die unsterblich= sten Schönheiten und tödlichsten Fehler eines Buchs sind gleich den Elementen unsichtbar, (\*) und ich bekummere mich um die am wenigsten, die man in Augenschein zu se= ten im Stande ist. Daß witzige Köpfe, die mehr Stuper als ehrliche Bekenner der scho= nen Wissenschaften sind, ein sympathetisches

<sup>(\*) — —</sup> fmall and undistinguishable

Like far - off mountains turned into clouds.

Shakespeare.

Gefallen an Engelgestalten haben, die kein Autor noch Leser gesehen, und den sleische lichen Sinn aufblasen; daß schöne Geister von der Geistlichkeit des Mondlichts begeistert werden, entschuldige ich gern: aber Philosophen gebührt es zu prüfen. — Hat nicht Young schon in seinem Schwanengesang auf die septem sine flumine valles (\*) gewiessen; doch alle asthetische Thaumaturgie reicht nicht zu, ein unmittelbares Gesühl zu erssehen, und nichts als die Hollen ahrt der Selbsterken nicht uns den

Weg zur Vergötterung.

Wenn unsere Vernunft Fleisch und Blut hat, haben muß, und eine Wascherin oder Sirene wird: wie wollen sie es den Leidensschaften verbieten? Wie wollen Sie den erstsgebornen Affect der menschlichen Seele dem Joch der Beschneidung unterwersen? Kannst du mit ihm spielen wie mit einem Vogel? oder ihn mit deinen Regeln binden? Sehen Sie nicht, daß Sie hiedurch alle Leuchtthürme niederreißen, die Ihnen selbst und andern zur Richtschnur dienen mussen? Doch Rousseau hat wider die geschriebene Musik geäusert, daß es eben so unbillig seyn wurde, sein asse eheisch Gewissen zu zwingen, als einen Issetisch Gewissen zu zwingen, als einen Isse

<sup>(\*)</sup> Jes. XI, 15.

raeliten kustern zu machen zu pommerschen Schinken.

In dem Schreiben eines guten Freundes außer Deutschland ersehe ich, daß ein a nderer Roussem an Briefen sammelt, um
den Abas ard zu verjüngen. Aber weil
die Geschichte nicht von der Stelle geht, so
möchte der Sammler wohl graue Haare bekommen, ehe er Herausgeber werden dürfte,
— Sollten Sie, mein Herr, die Erscheinung dieses Romans erleben, so wird sich
der neue Abasard schmeicheln können, einen
alten Ohe im wie den Domherren Fulbett
an Ihnen wieder zu sinden. Erkennen Sie
es also, daß man Ihnen nicht nur Zeit, sondern auch Gelegenheit geben wird zu einer
Genugthung nach Ihres Herzens Wunsch.

Sie erlauben noch, daß ich hier das Fragment eines griechischen Romans, der im Ernst philosophisch genannt werden kann, und auch in Briefen besteht, einem müßigen Londsmann empfehlen darf, aus der Dunskelheit hervor zu ziehen. Ich habe mit viel Antheil in den Werken des Hippokrates den untergeschobenen Briefwechsel über die lasch en de Sucht des Demokrits gelesen, und erinnere mich Stellen darin gefunden zu has den, die in einer frepen Uebersehung, (dersgleichen vom Aristanet der Zuschauer, wo ich nicht irre, zur Probe gegeben,) dem französsischen With es gleich thun wurden. Ein fas

higer Nachahmer möchte Gelegenheit nehmen, das System dieses alten Philosophen in einen Brief einzukleiden und anzuhängen, welches durch einige neuere Hypothesen der heutigen Philosophie in vielen Lücken, gelobeter Wahrscheinlichkeit gemäß, ausgefüllt werden könnte.

— Ergo fungar vice çotis assum
Reddere quae ferrum valet, exfors tosa so

AND STREET STREET

# Kleeblatt Hellenistischer Briefe.

Paulus an die Romer XV, 15.

### LUCRETIUS LIB. VI.

TU mihi supremae praescripta ad candida caltis Currenti spatium praemonstra, callida musa, Calliope, requies hominum disumque voluptast

## Erster Brief.

P. P.

Für geneigte Mittheilung des Manuscripts statte Ew. Hochedelgebornen meinen verbinds lichsten Dank ab: Ich bin dadurch aufsgemuntert worden, die Observationes sacras noch einmal zu lesen, weil ich mir jetzt mehr Nußen davon zutrauen kann, als da ich sie das erstemal in  $\mathfrak{C} =$  durchgelaufen.

Eine kleine Unpäßlichkeit verbietet mir heute in meinem Hom er fortzusahren; und Ihre polemische Abhandlung hat mir zu alslerhand Einfällen Anlaß gegeben, die ich mit der Feder auffangen will, damit mir nicht die Zeit auf dem Bette zu lang wird ——Sie verweisen mit gutem Grunde den Leser den dem Titel des Buchs auf die Propriestät des Worts: Observationes; ich weiß aber keinen, warum man dergleichen observationes eben sacras, und nicht prokanas, criticas u. s. w. nennt, da sie doch bloß in einem Picknick aus Profanscribenten besstehen; frage also aus Haggai 2, 13. Wenn

jemand heilig Fleisch trüge in seines Kleisbes Geren, und rührete darnach an mit seismem Geren Brobt, Gemüse, Wein, Vel, ober was es für Speise wäre, würde es auch heilig? — Die Priester antworteten und sprachen: Rein!

Der Streit über die Sprache und Schreibart des Neuen Testaments ist mile nicht ganz unbekannt; ich zweiste baher i das eine bloße Sprachkunst hinreiche, den Wider= spruch der Meynungen aufzuheben: Män muß nicht nur wissen, was gut griechisch ist, wie der R = = sagt, sondern auch was Sprache überhaupt, nicht nur, was die Wohstedenheit eines klassischen Schriftstellers, sondern was Schreibart überhaupt sep. 'Uever beide Gegenstånde hat man wenig philosophische Einsichten. Der Mangel an Gtundfaken ift aber mehrentheils Schuld am Schulgezanke. Hierzu gehört wirklich eine hoher'e Philosophie, aus der dem Werkasser der Obs servarionum sacrarum ein sehr rühmlicher Schandsteck gemacht wird. Weil es mir aber nicht gegeben ist, hierüber viel zur ikozu zu fagen ; so werbe meine Betrachtungen zur Aidjuner anstellen.

Es faut mir sehr bequem zu glauben, daß die Bücher des Reuen Bundes iszwisi, idamisi, gangest geschrieben sind, wie der Titel des Kreukes. Joh. 19, 20. Wenn es wahr ist, daß sie im jüdischen Lande un=

ter der Herrschaft der Römer, von Leuben, die keine literati ihres Seculi waren, aufsgeseht worden, so ist der Eharakter ihren Schreibart der authentikeste Beweis für die Urheber, den Orf und die Zeit dies ser Bücher. Im widrigen Fasse wurde die Kritik unendlich mehr für sich haben, sich gegen die Zuverläßigkeit derselben ungläubig

zu gebarben.

Da diese Bucher nicht für Griechen Mschrieben 1 Kor. 1, 22. 23. und die Gelehrten, die für und wider die Reinigkeit ih= rec-Sprache eingenommen sind, auch keine gebornen Griechen, sondern wie Klaudiers kys stad, der Chiliard, in Ansehung ihrek kunste richterlichen Bürgerrechts in dieser Spracha bekennen musseu, es mit vielem Kopfbrechere erkauft zu shabent? (eve neade neaden entre xediretes aufras introculum Alpostelg. 22, 128) unterdessen sich Paulus in Ansehung ihrer auf seine langst zerrissenen Kinderschube berup fen könnte; da ferner keine Sprache aus Buchern allein übersehen werden kauns und die Autorsprache sich als eine todie te zur Sprache des Umgangszweit halt: so find dieß Merkmale genug, des mehr Wahn als Wahrheit in allen dieser Untersuchungen zum Grunde liege: 45 3

Matthäus der Zöllner, und Xenophon:
——. Wer sucht bep einem Joach im Lange die Schreibart eines von Mos= heim, und doch giebt es Kangler, die ungeachtet ihrer Würde Erlaubniß haben, wie Pädadogen zu schreiben, auch von ihrem Styl keine Ausnahme gegen ihre Maßres

geln annehmen.

Jede Denkungsart, die ein wenig Mos de wird, jeder unmerkliche Uebergange der. Leidenschaften tingirt den Ausdruck unserer Begriffe. Der'Weg der Christen, (der zu allen Zeiten eine Secte gescholten wird) muß= te demnach gleichfalls eine neue Zunge und eine heilige Schreibart zu ihrem Unterscheid erhalten. Gehen Sie; in welche Ges. meine der Christen Sie wollen; die Sprache auf der heiligen Stätzte witd ihr Waterland und Genealogie verrathen, das sie heidnische Zweige sind, maza pron auf einen judischem Stamm gepfropft. Je erbaulicher der Redner, senn wird, desto mehr wird uns sein galilaisches Schiboleth in die Oh= ren fallen. Je mehr Feuer, desto mehr von jenem Canariensect, über den die Ismaeliten, (Kinder unserer Kitche nach dem Fleisch) ihr Gespött treiben, (wie geschrieben steht, %deuckontes idene Tore ydeu-Thau der Morgenröthe, in deren Schoof und die Sonne der Gerechtig= keit aufgegangen mit Seil unter ihren Flugeln - Rurz, das Orientalische in uns

jern Kanzelstyl führt uns auf die Wiege unsers Geschlechts und unserer Reliz gion zurück, daß man sich gar nicht den asthetischen Geschmack einiger christlichen Wortzkuhrer darf befremden lassen, si aures (mit einem hispanisch = schönen Lateiner unseret Zeitzu reden) perpetuis tautologiis, Orientizjucundis, Europae invisis laedant, prudentioribus stomachaturis, dormitaturis

reliquis.

Es gehört zur Einheit der göttlichen Offenbarung, daß der Geist Gottes sich durch den Mensch en griffel der heiligen Manner, die von ihm getrieben worden, sich eben so erniedrigt und seiner Majestät ent= äußert, als der Sohn Gottes durch die Kuschtsgestalt, und wie die ganze Schöspfung ein Werk der hochsten Demuth ist. Den allein weisen Gott in der Natur bloß bewundern, ist vielleicht eine ähnliche Besteidigung mit dem Schimpf, den man eisnem vernünftigen Mann erweist, dessen Werth nach seinem Rock der Pobel schäft.

Wenn also die göttliche Schreibart auch das alberne — das seichte — das un=
edle — ermählt, um die Stärfe und
Ingenuität aller Profenscribenten zu beschämen: so gehören freylich er leucht et e,
begeisterte, mit Eifersucht gewaff=
nete Augen eines Freun des, eines Vertrauten, eines Liebhabers dazu, in solcher

Werkleidung die Strasen himmlischer Herrlich= keit zu erkennen. DEI Dialectus, Soloecismus ; sagt ein bekannter Ausleger. — Es gilt auch hier: Vox populi, vox DEI. — Det Kaiser spricht Schismam, und die Gottet der Erden bekümmern sich selten darum, Sprachmeister zu senn. — Das Erhabene in Casars Schreibart ist ihre Rachlas

Biafeit.

Wir haben diesen Schatz göttlicher Ur-Funden, mit Paulo zu reden, in deparisons eriver, inn n omigkedn the durchtene n the Gib nai un it nuon (\*) und der Stylus curiae bes Himmelreichs bleibt wohl, besonders in Wergleichung asiatischer Hofe, der sanftmus thigste und demuthigste. Das dus Berliche Ansehen des Buchstabens ist dem un= berittenen Fullen einer lastbaren Efesin ähnlicher, als jenen stolzen Hengsten, die dem Phaethon die Halse brachen; — nec nomina nouit equorum.

<sup>&#</sup>x27;(\*) Sokrates druckt sich in Platons Jon, von ber Thorheit ber Poeten auf eine abnliche Art — è Geòs देवाद्य µशक रष्टरका भरें र rurus Rentus ungerals and rois Rentundois प्रको कार्ड सकारका कार्ड जिल्ला, देशक संभार्वेड के के κυ στος είδωμεν έτι υχ υ τοι είσὶν οί ταυτα λέγοντες έτω πολλε άξια, οίς νες μη παζεςιν, αλλ' à Oses autes eres à lique, de term de prique प्रशास महरेड मेमलेड

hörene nache alleie Miletokisenvigunter bezindt generd diesnati podet benorinde nachtig nanged yes in der hatechicken Sprache albrig geblim ben.t i Prodessam Geschmans muß gleichmaßl deu Gornistit den Bücher des R. B. bes arrichtited werden Ausd. hierin sind sie ger billsmaßenvahigünland

Die Apostelgeschichte und Offen Baibied Ind pffforische Schriften im eigenstichen Welfkande. Won der Schreibart, Werit" kumfrige Begeben heiten

.ben wir nichts ragmente veliche.

đu ch te und g und die F tt, od bijcher

ihrem Gott geheiligt? Diese Frage ift mit den Geschlechtsregistern der Redensarten, die Spenden untereinander gemein haben, nach abnlichen Grundschen zu zergliedern. Photius (\*) dehnt die Batte er schaft Paus

<sup>· (\*) —</sup> ε πολλώ πολλωκιστοφάς αξχρώλωσί.

σας Πάθλα είς την ύπακούν εθ Τρισθ, εδόσ

δ) ήστο και των έξω φωνώ, αχ δου κέμθη
Pamann's Schriften II. Δβ.

14

si, alles unter dem Gehorsam Christi gekangen zu nehmen, bis auf die heidnischen

Floskeln und Phrases aus.

Das Französische ist zu unsern Zeiten so allgemein, als das Griechische ehemals war. Wie sollte es aber möglich sepn, als daß jenes zu kond on und Berlin eben so ausarten muß, wie das Griechische im judischen kande, zumal in Galilaa radgebroschen den vorden sepn mag. Absicht, Zeit, Ort eines Autors sind alles Bestimmungen seines Ausdruckes. Hof, Schule, Handel und Wandel, geschloßne Zünfte, Notten und Secten haben ihre eigenen Wörterbücher.

Die Migrationen der lebenden Spraschen geben und Licht genug über die Eigenschaften, welche die todten mit ihnen theislen, und über das wandelbare Schemage das Wort Salamalec in den jüngern Wersten des Wikes gefunden, so in Frankreich auskommen, ohne es zu verstehen, bis ich

ydarra zut wayes udd son yngelu enuanu zut nachungen es neuslusses. Photius
in seinen Antworten an Amphilochius,
welche Johann Christoph Wolf dem letten
Theil von seinen Curis philologicis et
criticis über das N. T. angehängt, p.
743.

Unvermuthet in des Arvieux Reisebeschreibung antraf, daß Salamalec einen morgenlandischen Buckling oder Fußfall bedeute —

Jetzt lese eben des Fürsten Demetrie Rantemir Geschichte des osmanischen Reichs zur Abwechselung, und fand ge= stern einige Nachrichten von Misri Efendi, Sheih von Prusa unter Achmet II, und Mustapha II. Regierung. Das frische An= denken und das Vergnügen über diese Stel= Ien veranlaßt mich mit diesem außerordent= lichen Manne zu schließen, der ein geistrei= cher Dichter und heimlicher Christ gewesen sepn soll. Der Mufti unterstand sich nicht über seine Gesange zu urtheilen, und soll gesagt haben: "Die Bedeutung und der "Sinn derselben ist niemanden bekannt als "Gott und Misti" — Der Muf=ti befahl auch seine Poesien zu sammlen, um selbige untersuchen zu können. Er las warf sie ins Feuer — und gab dieses Fet= wa von sich i

> "Wer also rebet und glaubt "wie Misri Efendi, der soll "verbrannt werden, Misri "Efendi allein ausgenom= "men; benn über biejenigen, "die mit der Begeisterung "eingenommen sind, kann

"kein Fetwa ausgesprochen "werden." (\*)

Wie gefällt Ihnen H. H. der Mufti? Beschämt er nicht viele Pabste und Rescensenten? — Alles was Sie wolsen mit diesem heillosen Geschmiere, nur kein Fetwa' über

Ihren

3c. 3c.

<sup>(\*)</sup> Ce n'est pas la peine d'être inspiré pour être commun, sagt ein anderer Muse ti in seinen Remarques sur les Pensées de Pascal.

#### Zweiter Brief.

den 1. Marz 1760.

## H. H.

Duintilian in Ansehung des Euripides ge=
folgt zu haben. Die Ausgabe ist vollkom=
men gut für mich; sie halt mich im Lesen
weniger auf, und erleichtert mir auch meine
Mental= Uebersetzung. Da ich bloß dem
Geist der Alten nachspüre, und mir mehr
an dem Genie als der Grammatik der grie=
chischen Sprache gelegen: so geht mich das
Schulmeistergesicht nichts an, womit G==
und E== die Versionen (\*) ihren Zuho=

<sup>(\*)</sup> Batteur beschreibt selbige als eine Urt von Dictionnaire continu, toujours ouvert (devant ceux, qui entendent le texte en partie, mais qui ont besoin de quelque lecours pour l'entendre mieux) et présentant, le mot dont on a besoin — —

rern vereckeln. Ich will sehr damit zufrieden seyn, wenn ich nur mein Griechisch ungefähr so verstehe, wie Ueberbringer dieses
seine Muttersprache — zur Leibesnah=
rung und Nothdurft — mehr durch den
influxum physicum meiner Wärterin=
nen, als durch die harmoniam praestabilizam gelehrter Aristarche.

Da Sie H. H. der größte Beförderer meines griechischen Studii sind, und ich mir noch mehr Beyhülfe zu meinen künftigen Oziis von Dero Gewogenheit verspreche: so mache ich mir aus der Pflicht, Ihnen von meinen Arbeiten Rechenschaft zu geben, heuete einen Zeitvertreib, und theile Ihnen etwas von einem Entwurfe mit, über den ich von niemanden besser erinnert und zurecht gewiesen werden kann. Meine Zeit ist kurz — meine Kräfte mehr zur Muße als Geschäften abgemessen. Da ich überdem mit

Art of Criticism.

Die Fehler ber meisten Uebersehungen drücken noch stärker die meisten Wörterbücher; ober wie Pope bem Philologen zuslüstert: Nor suffers Horace more in wrong Translations

By Wits, than Critics in as wrong Quotations.

meinen Neigungen, wie Alexander mit seinem sch e u en Bucephalus umgehen muß: so kann ich nicht leichtsinnig und flüchtig genug eine so verjährte Sprache treiben, als die griechi= sche zum Theil selbst unter Gelehrten gewor= den, und muß alle Wortheile anwenden, die mir mein Tagewerk spielend und zugleich ein= träglich schaffen — — lauter Diagona= len schneiden — aus entgegen = oder zusam= mengesetzen principiis handeln und die kür= zeste Linie zur Laufbahn meines Ziels machen.

Sie wissen H. H. daß ich mit Homer, Pindar und den Dichtern Griechenlands den Anfang gemacht. In Ansehung derer, die mir noch übrig sind, will mir eben keine gewisse Gränzen seken, sondern deren genauere Bestimmung Zeit und Gele=

genheit überlassen.

Hierauf denke ich zu den Philosophen überzugehen, unter denen nicht mehr als drep meiner Aufmerksamkeit ausgesetzt seyn sollen: Hippokrates — Aristoteles — Platon — Ihre Schriften stellen und den Eirkel der Wissenschaften vor, wo Hypothesen — Systeme - - und Beobachtungen das Erste und Lette sind. Platon und Aristoteles verdienen meines Erachtens in Vergleichung gelesen zu werden, als Muster der eklektischen und enkykli= schen Philosophie. Hier ist Scylla und

Charybdis, die man so glücklich, wie Ulysses gelehrt wurde, vorben schiffen muß.
— Leibnitz, sagt man, war nicht sp=
stematisch und Wolf nicht eklektisch genug.
Prüfung aber kehrt die Urtheile des Augen=
scheins nur gar zu oft um — Aristo=
teles ist ein Muster in der Zeichnung,
Platon im Kolorit. —

Nachbarlich der Sonne, denkt ein mer= kurischer Leibnitz

Sieben Gedanken auf einmal — —

steht im Traum des Siechbettes. Wolfens Opera stromen von lauter Erer= gasien und Tavtologien über und über, mehr als unsere Litanepen, auresque perpetuis repetitionibus, Orienti iucundis, Europae invisis laedunt, prudentioribus stomachaturis, dormitaturis reliquis, mie der gelehrte Herausgeber des Lowth in der Vorrede zum ersten Theil der Vorlesungen über die heilige Poesie der Hebraer eben so gründlich als scharksinnig anmerkt. — Aristoteles und Plato verdienen aber auch, jeder für sich, studirt zu werden, weil ich in des ersteren Schriften die Trum= mer der griechischen, in Platons hingegen die Beute der egyptischen und pythagordi= schen Weisheit, mithin in beiden Quellen mehr als in Laerz und Plutarch, per= muthe,

Von den Philosophen soll erst die Reihe an die Geschichtschreiber kommen. Es gehört bennahe eben die Sagacität und vis divinandi dazu, das Vergangene als die Zukunft zu lesen. Wie man in den Schulen das Neue Testament mit dem Evan= gelisten Johannes anfängt; so werden auch die Geschichtschreiber als die leichtesten Schriftsteller angesehen. Kann man aber das Vergangene kennen, wenn man das Gegen wärtige nicht einmal versteht? - Und wer will vom Gegenwärti= gen richtige Begriffe nehmen, ohne das Jukunf= tige bestimmt das Gegenwärtige, und dieses das Vergangene, wie die Absicht Beschaf= fenheit und den Gebrauch der Mittel —— Wir sind gleichwohl hierin schon an ein bescor Agorspor in unserer Denkungsart gewohnt, das wir alle Augenblicke durch unsere Handlungen, wie die Bilder im Auge, um= kehren ohne selbst etwas davon zu merken — Um das Gegenwärtige zu verstehen. ist uns die Poesie behülflich auf eine sp n= thetische, und die Philosophie, auf eine an alytische Weise. Ben Gelegenheit der Historie fällt mir ein gelehrter Mann ein, der täglich eine Seite im Etymologico magno liest und drep oder vier Wörter da= von behålt, um der beste Historicus in seiner Nachbarschaft zu seyn; doch je weni=

ger man selbst gelernt hat, besto geschickter

Ich mochte eher die Anatomie für einen Schlussel zum rud, owurd ansehen, als in unsern historischen Skeletten die Runst zu leben und zu regieren suchen, wie man mir in meiner Jugend erzählen wollen. Das Feld der Geschichte ist mir daher im-mer wie jenes weite Feld vorgekommen, das voller Beine lag, — und siehe! sie waren sehr verdorret. Niemand als ein Prophet kann von diesen Beinen weis= sagen, daß Adern und Fleisch darauf wachsen und Haut sie überziehe. — — Noch ist kein Odem in ihnen — — bis der Prophet zum Winde weissagt, und des Herrn Wort zum Winde spricht — — — Meynen Sie nicht, H. H. daß ich mich auf die Schritte freuen darf, die ich in den griechischen Geschichtschreibern werde thun konnen, und daß mir die Poeten und Philosophen zum Vorspann dienen werben? — -

Wem die Historie (fraft ihres Namens) Wissenschaft, die Philosophie Erkenntniß, die Poesie Geschmack giebt: der wird nicht nur selbst beredt, sondern auch den alten Rednern ziemlich gewachsen seyn. Sie legten Begebenheiten zum Grunde, machten eine Kette von Schlüssen, die

in ihren Zuhörern Entschlüsse und Leife denschaften wurden.

Aus Rednern wurden Schwäßer; aus Geschichtskundigen Polyhistores; aus Philosophen Sophisten; aus Poeten wißige Köpfe. Hier würde sich für mich die hohe Schule Griechenlands in allen, vier Fakultäten anfangen; nichts als Schwär=men dürfte dann mein Studiren werden—
vom gast freyen Athenáus an bis zu Longins Hahnen geschrey wher——

Sehen Sie, H. H. meine lange Bahn!
— Sie werden mir aus dem kleinen Dich= ter, (\*) dessen Anglergespräche Sie gelesen

haben, vielleicht zurufen;

Go, with elastic arm impell the bowl Erring victorious to its envy'd goal!

Doch dieser ganze Plan ist der bunten Iris (\*\*) gleich, ein Kind der Sonne und

Flumina amem silvasque inglorius — Lond. 1758. Der Berfasser soll ein Geistlig der, Mr. Scott senn.

(\*\*) Hail, many - colour'd mcffenger, that ne' er

Do'st disobey the wife of Jupiter!

<sup>(\*)</sup> The Anglers. Eight Dialogues in verse, Rura mihi & rigui placeant in vallibus amnes

der Dünste, steht von einem bis zum ans
dern Ende des Gesichtkreises, unter dem ich
schreibe, — eine Augenlust, zu deren Bessitz ich meine Füße nicht brauchen werde —
vielleicht von gleicher Dauer mit dem Kistajon, jenem Sohn einer Nacht, dessen
Schatten dem Jona so wohl that —

Eine große Frage würde meinen Fleiß irre machen, an der mir so viel gelegen als einem Tausendfünstler (M. A.) am Le hrefat der besten Welt oder einem Maktheser neutrius generis am Natur= und Volkerrecht. — Diese Frage hat mit dem Grundsatz aller schönen Künste eine genaue Verbindung. Ohne selbige zu verstehen; läßt sich Ja! und Nein! darauf am leichtessten beweisen. Einige nämlich behaupten; daß das Alterthum die Albernen weise masche, Andere hingegen wollen erhärten: daß die Natur klüger mache als die Alten.

Who with thy faffron wings upon my flowers

Diffusest honey drops, refreshing showers;

And with each end of thy blue bow do'st crown

My bosky acres, and my unshrub'd down,
Rich scars to my proud earth — —
Geres in Shatespeares Tempest,

Welche muß man lesen und welche nachah= men? Wo ist die Auslegung von beiden, die unser Verständniß öffnet? Vielleicht ver= halten sich die Alten zur Natur, wie die Scholiasten zu ihrem Autor. Wer die Alten, ohne Natur zu kennen, studirt, liest Noten ohne Text, und an Petrons-Ausgabe in groß Quart über ein klein Frag= ment sich wenigstens zum Doctor, der vielleicht kaum um ein Haar besser weiß, was ein arbiter elegantiarum ben einem romischen. Kaiser für ein Geschöpf gewesen. — Wer kein Fell über sein Auge bat, für den hat Homer keine Decke. Wer den hellen Tag noch nie gesehen, an dem werden weder Di= dymus noch Eust hat ius Wunder thun. Es fehlt uns also entweder an Grundsa= pen die Alten zu lesen, oder es geht uns mit ihnen, wie unser alter kandsmann die Gemeine singen gelehrt: "Wom Fleisch "will nicht heraus der Geist, vom Gesetz "(der Nachahmung) erfordert allermeist" — Der Zorn benimmt mir alle Ueber= legung, H. H. wenn ich daran gedenke, wie so eine edle Gabe Gottes, als die Wissenschaften sind, verwüstet - von starken Geistern in Coffeeschenken zerrissen, von faulen Monchen in akademischen Messen zertreten werden; (\*) — und wie es mög=

<sup>(\*)</sup> Matth. VII, 6.

lich, daß junge Leute in die alte Fée; Geslehrsantkeit, ohne Zähne und Haare — ets wa falsche — verliebt seyn können. — duswuga rod keorur karzos.

Ich komme also auf meinen Euripides zuruck, von dem ich mir viel Wortheile ver= spreche; mehr Vergnügen aber vom Sopho= fles, dessen Ajar ich von weitem kenne. Weil in demselben der Charafter des Ulysses nach Vater Homers Anlage geschildert ist, und eben derselbe in der Hekuba des Euri= pides seine Rolle spielt: so hat mir die Ge= geneinanderhaltung, wie diese Hauptsigur der Mythologie von beiden Dichtern gefasset worden, ein ziemlich Licht über ihre Denstungsart gegeben. Euripides scheint sich sehr zum Geschmack des Parterre herunter gelassen, in der Bildung seiner Personen und ihrer Sitten den herrschenden Vorurtheilen des großen Haufens geschmeichelt zu haben; auch fällt sein Affect zu oft in Deklamastion. Inter Alle diese Vorzüge aründet sich Auf alle diese Vorzüge gründet sich vermuthlich das günstige Urtheil des Qvin= tilian, der ihn Leuten in öffentlichen Ge= schäften, und die es mit dem Volk zu thun haben, besonders empsiehlt. Als ein Prosessor der Eloquenz hat er noch mehr Grünzde gehabt, die Lesung dieses Dichters anzuspreisen. Der bloße Ajar hingegen lehrt mich, daß Sophokles die Natur des Menschen, der

Poesse und besonders der dramatischen Kunst philosophischer eingesehen.

Wie Cervantes durch seinen Don Quirote den Spaniern das Romanhafte hat verleisten wollen; so glaubt man, daß Homer in seiner Odyssee seinen Landesleuten einen neuen Weg zum Ruhm eröffnen und Klugheit dem Verdienst auf körperliche Vorzüge entgegensesen wollen. Diese Absicht scheint wenigstens Sophokles erkannt und vor Augen gehabt zu haben. Der Charakter, den er dem Ulysses giebt, ist ehrwürdig, heilig, gesheim; daher dem griechischen Pobel verhaßt und wunderlich, das mit Euripides einen klugen Schwärmer verläumden mag. ——Ich sürchte aber von meinem dithprambischen Briefe, was vafer Flaccus sagt?

--- occiditque legendo.

Aus Ueberdruß des gedruckten tache ich mich an weißem Papier, ohne zu bedensten, ob leser dieses soviel Zeit als Endesunsterschriebener zu verschwenden übrig habe. Emspfehle mich H.H. Dero geneigten Nachsicht als 2c. 2c.

#### Pritter Brief.

ben 25. Febr. 1760.

B. B.

En Hockevelgebornen übersende die Besurtheilung der Mittel, welche man anwendet, die ausgestorbene hebraische Sprache zu verstehen mit der lebhaftesten Erfenntlichkeit zurück. Dieß kleine Octavbandchen ist vielleicht die cher als Schultens Quartanten über die hebraische Sprache seyn können.

Ich habe mir einmal die Freyheit genommenn gegen Sie ein Urtheil des Geschmacks über des Herrn Michaelis Schriften fallen zu lassen. In gegenwärtiger leuchstet seine Stärke und Schwäche vorzüglich hervor. Da er sich bisweilen auf das Dosmabille seiner Lesestunden beruft: so weiß sich der Autor in demselben ein vortheilhaft air zu geben; auch die Episoden seiner künftigen Autorschaft sind recht artig, um die

die Andacht und den Glauben seiner Zu= horer zu unterhalten.

Deutschland hat wenig Schriftsteller, die so viel geleistet und noch zu leisten im Stanz de sind, deren Arbeiten man mit Dank ans nehmen kann, und deren Gelübden oder ihz rer Erfüllung man mit Sehnsucht entgegen sehen muß — als der Herr Michaelis. Seis ne ertensiven und intensiven Einsichten sind etz was seltenes; die Gabe sie anzubringen gezhört mit hieher. Anmuth und Gründlichzkeit! die ich populär und plausiber seit! die ich populär und plausiber seit! die ich populär und plausiber seit! die ich populär und plausiber seit wurden zu unterscheiden, weil sie mehr nach dem Kanon der Mode oder der großen Welt von entscheidenden Lesern, als nach der wahren und inneren Beschaffenheit der Materien, eingerichtet ist. ——

Bep allen den Verdiensten dieses Autors sinde ich ein meuron prodos in den altesten und jüngsten Schriften, die ich bis hieher von ihm zu lesen bekommen, und das mir in seiner Beurtheilung der Mißbrauche in Erlernung der hebraischen Sprache starker als sonst aufgestoßen. Es hängt mit seiner ganzen Denkungsart so genau zusammen, daß es mir eben so unmöglich fällt, mit dem Finger darauf zu zeigen, als man auf dem Acker Jesreel sagen konnte: Das ist

Gesebel! (\*) — Der platonische (\*\*) Einfall meines Nachbard, (der, wie Sie wissen, keinen aufgewärmten Kohl versschmäht) scheint mir nicht unrichtig zu sen, daß die kräftigsten Wahrheiten sowohl als die kräftigsten Lügen "mit den Mona=den überein kamen.

<sup>(\*) 2</sup> Kon. IX, 37. Offenb. II, 20-23.

<sup>(\*\*)</sup> H we tor the uparting of horor outing TRUTHS EVERA SAPEULIN E DELE RY ESENTELE VE'N EXων , αλλ οίμαι, τος πλείτος λέληθεν , ότι τοίς per rur derne gudlus narapaties alderal reses emoiotutes medunaeir, as a dir nanimor dunar, όταν αυτών τις βυληθή τω λόγον αιτύντο περί τε, μη μετά πεαγμάτων άλλα χωείς λόγε ε αdies indukadas. Tois d'av perisons u'es aut TIMEMTATOIS Ex Esty sidulor Boir mpis TE'S ar-Dewars siegaspierer inappas, & Suxpiros fin τε πυνθανομένε ψυχην ὁ βελόμενος αποπληρωent, mpos tus didiscres tire mpocapuottes inaine apubacen, gig gei heveren volon iraes gaia-क्रे र्हामा विष्या मारे वेदिकियां क्ये प्रके क्रम्मक्त. Σάλλιτα όττα καὶ μέγιτα, λόγη μότος, άλλη δί u'deri empas deinvorme rurar de érena marr σιν ή μελέτη παντός πέρι μαλλον ή περί τα Der Gast vom Elis in Platons Staateflugen.

Ein Leser, der die Wahrheit haßt, mochte in der Beurtheilung der hebraischen Sprachmittel viel zu seiner Beruhigung anstreffen, und sie könnten ihm zum Wekstein dienen, seine Waffen der Ungerechtigkeit zu schäfen. Ein Leser, der die Wahrheit sucht, mochte für Angst hypochondrisch werden. Der sie sie bt und hat, mochte den Verfasser mit der meisten Anwendung und Beurtheis lung lesen können.

Es ist mir sehr angenehm gewesen, daß der Entwurf zu meinen Sommerarbeiten mit der Anweisung eines so großen Lehrmeisters übereintrifft. Giebt mir Gott Leben selbigent auszusühren, so möchte vielleicht mit der Zeit zu einem gründlichen Verstande der Sachen

selbst gelangen konnen.

Ungeachtet ich aber weber hebraisch noch arabisch verstehe, so sind doch die Beweise des Autors mir nicht lauter bohm isch e Dörfer, und ich traue Ihnen H. H. so so viel Geduld als jenem alten General zu, einen Sophisten vom Kriegswesen plaudern zu hösten.

Da ich bloß meine verlornen Stunden zu Durchlaufung dieses Buchs angewandt, so kann ich keinen Beweis in forma geben, daß die arabische Dialectenconcordanz bep allen Cautelen ein eben so unzuverläßiges und versührerisches Mittel sep, als diesenigen Mesthoden in Mißbräuche ausgentst sind, des

ren Schwäche der Autor mit so viel Gründlichkeit aufgedeckt, daß man seine eigenen Ansmerkungen nur sammeln und gehörig richten darf, um ihn selbst zu bestreiten ———
Ein Lehrer handelt also immer am sichersten,
wenn er seine Schüler nicht allzuweise macht,
und es läßt sich zur Noth ein bündiges Programma von der Verpslicht ung der
Menscheiten; die Ausübung dieser Pflicht ist
aber keine philologische Gabe. ——

Die Kunst sich zu verschanzen macht dem Werfasser dieses Werks die meiste Ehre. Was hilft einem aber die sprodeste Bestung, wenn man Hungersnoth barin leidet, und bald im Geist nach Rom wallfahrt, um Manuscripte zu sammeln, bald sich erniedrigen muß, die kahlen Federn, womit Meister=
stücke geschrieben werden, um Beptrag zu rausen. Die ganze Christenheit, keine Akademie, am wenigsten Kiriath Sepher, kann einem Gelehrten seine Neigung zum Arabischen zur Ketzeren auslegen; man muß aber nicht die Sitten des Wolks annehmen, des= sen Sprache man liebt, mit dem Goldbleche der Sprache kleine Staatsstreiche bemanteln, oder jungen Leuten und Macenen den blauen Dunst vormachen, daß man fechten kann, so Sald man weiß, wie man pariren und aus-fallen, seinen Degen und Leib halten soll. Die Brocken, so der Autor über die Ent=

stehung der Sprachen verliert, und seizine Eintheilung der Wörter in poetische und willkührliche, kommen mir nicht viel bestimmter als die Ideen des hieroglyphizschen Systems por. Der Mittelbegriff zwischen salben und messen, decken und machen zc. zc. ist kast so wißig, als wenn Gousset aus dem Zusammenhange trifft.

Eine nähere Untersuchung und Erklärung des Dialects (\*) wäre nothiger gewesen,

<sup>(\*)</sup> Aus nachfolgenden Ersteseilen, die in Schultens Originibus stehen, lassen sich ganze Bogen Drath ziehen: Dialectus est unius linguae variatio externa et accidentalis, quae ad internam eius substantiam non pertingit, sed fundamentum integrum illibatumque conservat — Hae variationes externae, quae in veram Dialectum cadunt, versantur

I. circa elementa literarum, sonos ac pronunciandi modos

<sup>3.</sup> Fons huius variationis temperies aëris, in quo viuitur. Si crassior asperiorque, asperi rudiores adsciscendi soni; sin subtilior delicatiorque, in delicatam quandam mollitiem vel tenuitatem sponte devenietur.

da dies die Entelechie der ganzen Schrift ist, Der Kunstrichter scheint aber einen morgens

- 2. ipforum hominum temperamentum, fefe in partem vel politiorem vel impolitiorem exerens.
- 3. linguae lubrica mobilitas quam proclivissime delabens in literarum vicinarum praesertim, aut unius organi commutationem absque ulla intentione.
- 4. intentio, cura, industria, qua hoc ipsum iam captatur et tanquam vel dignius vel venustius vel commodius adaptatur.
- S. Accentus, quem Regem appellare posfumus universaé pronunciationis, a cujus nutu sic omnia pendent, vt si vel tantillum in eo sigendo variaverit consuetudo publica aliquius gentis, diversae et peregrinae mox appareant Linguae, quae iisdem natalibus, iisdem cretae radicibus, germana consanguinitate junguntur.

#### II. circa significationes verborum.

- 1. Gravissimum divortium, quum in propria ac primaria notione alicuius verbi non conspiratur.
  - s. vocabulum aliquid in una Dialecto frequentatum, in altera plane non occur-

landischen Dialect ohne arabisches sich so we= nig vorstellen zu können, als ein siecher Phi= losoph die Seele, ohne an die Lage seines Korpers zu denken.

rens; five prior aliquid nouauerit, five posterior id emori siverit.

3. differentiam satis grandem formant secundariae ac metaphoricae notiones, quae ex primaria aliqua enasci solent. Saepe enim sit, ut in secundariis istis usibus pugna quaedam ac discordia oriatur inter Dialectos sororias. Tristitia et aegritudo apud Atticos, quod apud Iones laetitia exultans. (Das niederdeutsche Wort gronen oder greinen hat eben die entgegengesette Bedeutung in verschiedenen Provinzen, und ahmt gewissen Menschen nach, von benen ein gemein Sprichwort sagt: daß sie Lachen und Weinen in einem Sad haben, ber nach der Berallederungsfunft im Thranengang gea fucht werben muß. — — Man erlaube mir hier noch eine Rleinigkeit einzuschale ten. 3ch fenne jemanden, der ein ziemlicher Verehrer der Fronie ift und seinen Geschmack in dieser Figur auf eine ganz besondere Art in Golii arabischem

Nach der Beurtheilung zu schlies ken, ist die hebraische Sprache dem apoka-

Wörterbuche zu bilden sucht, weil er Benespiele der Jronie nirgends so häusig als in den Wurzeln dieser Sprache sindet. Die Etymologie dieser Erscheinung läßt sich aus der Erbsünde Ismaels, wo nicht gelehrt doch erbaulich, herleiten.) Aliquando etiam in una Dialecto plures propullulant potestates secundariae, in altera pauciores. Reperio denique quasdam Dialectos sic usibus secundariis indulsisse, ut primariae penitus in oblivionem iverint, quae in alia magno studio conservatae suerunt.

III. circa constructionem; loquendi formas totumque orationis ambitum — Phrases aliter in hac, aliter in illa Dialecto conceptae conformataeque, in summo consensu radicalis verborum materiae, incredibilem pariunt dissensum quoad universum ambitum orationis formamque ac velut faciem domesticam Dialectorum.

Omnes linguae habent aliquid fingulara,

kalpptischen Thier ahnlich, das gewesen ist und nicht ist und boch ist. Ausge-

Origines, quod in alias linguas non eadem virtute, dignitate, venustate et amplitudine transfundi potest. Hic character prae omnibus aliis ob summam antiquitatem eminet in lingua hebraea ejusque Dialectis, Chaldaica, Syriaca et Arabica.

— Omnes linguae sub uno vocabulo unam tantum significationem propriam et primariam possident. Haec primaria, princeps, propria, una in omnibus linguis est rarissimi usus; ex adverso metaphoricae et secundariae regnant.

Nulla Dialectus sibi sufficit ad Origines sibi suas praestandas; sed omnes mutuam opem sucemque desiderant. Nulla satisdocte, solide, profunde tenetur, nisi omemes sub conspectu habeantur. Is conspectus non in Lexicis panditur, sed in libris, quos qui non assidue versat, nunquam ad vivum et vegetum harum linguarum sensum perveniet.

In linguis nil fluxius fallaciusque illa sircinatione, quam dexteritas fabri efficit, non Natura ipsa et Origo.

storben dem Titel zufolge; — Wun= den, tödliche Wunden bis auf die Epoche, — da man von neuem anstimmen wird:

Augum, de Arabia

6: Thuse et Myrrham de Saba,

de la Mulit in ecclesia

Virtus afinaria --

Db man sich von der neuesten Methode, die ausgestorbene hebräische Sprache zu er= wecken mehr, versprechen kann, als von dem Anschlag jenes irrenden Ritters, der die zerstreuten Glieder des Volkes selbst unter einen Hut bringen wollte, muß die Zeit lehren.

Wenn es also der hebrkischen Sprachlehre wie der Frau im Evangelio gehen sollte, die sie ben Brüder zu Männern hatte, ohne Erben zu erhalten: so würde freylich ein solch Shentheuer den Sadducaern unserer Zeit eine neue Parabel gegen unsere Religion an die Hand geben. Es könnte aber bey allen Kunstmitteln auch hier heißen: Ihr versteht die Schrift nicht, noch die Kraft Gottes, weder ihre Eingebung noch Auslegung, die nicht von philologischen Gründen abhängt.

Die Origines der hebräischen Mundart mögen daher so todt sepn als der Ucerus der Sara: — die wunderthätigsten Sprachforsscher sind hisweilen auch die ohnmächtigsten

Exegeten; die strengsten Gesetzeber die Zerscheiterer ihrer Tafeln, oder werden auch einäugig durch die Schuld ihrer Kin= der.

Jich habe im Pascal einen Einfall über die Sprachen gefunden, von dem ich mich wundere, daß er noch nicht belangt worden. Er halt alle Sprachen für möglich zu entzissern (so viel mir mein Gedachtniß sagt); weil sie sich nämlich wie eine verborgene Schrift zur andern verhalten. Daß ein in der Mazthematik geübter Kopf einen so offenbaten Trugschluß begehen können, ist leicht zu bez greisen, wenn man nicht die Schwäche der menschlichen Erkenntniß zu einem bloßen loco communi oder Schlupswinkel seiner Sozphisterepen macht. Aus seinem Saß, falls ich ihn recht behalten oder verstanden habe, folgt gerade das Gegentheil. —

N. S. Ich überlese, was ich geschrieben, und es kommt mir vor, daß ich die Freymuthigkeit bis zur Frechheit überspannt. Man ist jett so blod im Denken oder so sittsam im Reden, daß man beleidigen muß, wenn man die Wahrheit sagen und hören

will.

Die Deutlichkeit gewisser Bücher ist votrug und Mangel, auch vielem Miß=brauch ausgesetzt. Die nichts als den Me=chanismum der Wissenschaften bekennen, ha=ben gut schreiben, und dürfen für Leser nicht

sorgen. Ein Stahl bleibt immer ein dunkler Autor, weil er die Natur kennt, und immer auf Stellen kommt, die so schwer zu übersetzen sind als die Originalschönheiten ei= nes tausendjährigen oder hetero= kosmischen Dichters — —

Surgamus! solent esse graues cantantibus umbrae;

Iuniperi gravis umbra. Nocent et frugibus umbrae.

Ite domum saturae, venit Hesperus, ite capellae!

# Råscherenen;

in die

## Dreßkammer

eines Geiftlichen im Oberland.

Tincta super lectos canderet vestis eburnos,

Multaque de magna superessent fercula

coena,

Quae procul exstructis inerant hesterna canistris.

HORAT. Lib. II. Serm. 6.

### LAOCOON.

--- equo ne credite Teucri!

uicquid id est, timeo Danaos & dona ferentes.

Sie fatus, validis ingentem viribus hastam In latus inque feri curvam compagibus alvum

Contorsit: stetit illa tremens, uteroque re-

Insonucre cavae gemitumque dedere cav-

#### An den Verfasser.

ber

# Mäscherenen in die Visitenzimer am Neujahrstage 1762.

Ri den 22 Jenner, 1762.

So sehr ich wünsche, daß die Visitentzimmer in diesem Jahr durch Ihre Nassig dereyen erbaut sepn mochten: so wenig befürchte ich, daß die meinigen Ihre Sastristen ich, daß die meinigen Ihre Sastristen und Unglaube — oder vielmehr die Heuch eley, welche beiden gemein ist, — eine Scheidewand zwischen dem geistlichen und weltlichen Stand aufgeführt haben, die dem Frieden des Christenthums eben so hinderlich, als dem Wachsthum des ganzien Baues zu einem heiligen Tempel im Herrn, und zu einer Behausung Gottes im Geist.

Jedermann giebt zuerst guten Wein, und wenn die Gaste trunken worden, glodenn den

ten

geringern. Dies ift ber Lauf ber Welt, auch Deffentliche Ergoblichkeiten bingegett, ant bes nen ber Geift ber Religion Antheif himmit, behalten ben guten Wein bis ans Eine; und verwandeln bie unschmachafte - Eitelfeit biefes Lebens in ein Mahl von Bett 35 von Mark - in ein Mabl von reinem Wein, darin kein Sefen ist, — wo der Becher über-täuft und Wollust uns mankt, nicht mit Tropfen, fondern als mit einem Stom. - Die evangelische BB abebeid barf alfo por bem Oftracifmus nicht eresthett; mit dem die Lieblichkeit, bas. Soll und Gewürg ihrer Redensarten aus Wefellichaften won beft en Ton verl auch wahr, ba flager unferer ten, also noch ber Gottes fr Kanzel und

Ich nehme mir die Freiheit', Ew! Wohlsehrwürden in Ihrer Orestammer, mit dem jungsten philosophischen Roman unterm Arm, zu beschleichen. Sie mögen es wissen, daß mich die Schwachheit des la Font aine (\*)

<sup>(\*)</sup> Der jungere Racine, wo ich nicht irre, erzählt diesen Umftand; la Fontaine ware burch

anwandelt, und daß ich mich oft kaum entspalten kann, alle Leute, die mir im Wege stehen, zu fragen: ob sie das alte oder neue Buch gelesen haben, das mir die lange Weisle vertrieben? Gegenwärtiges, woraus ich mich jett mit Ihnen unterhalten will, hat die Aufschrift:

durch Lesung eines Buchs in der Bibel so eingenommen worden, daß er alle sein ne Freunde mit ber größten Dige und Einfalt gefragt: ob sie es kennten? Ich glaube, daß es ein apokryphisches, und das Buch der Weisheit war. Der billige Lefer wird ein für allemal gewarnt, in diesen Blattern weder eine fritische noch philosophische Genanigkeit zu erwarten. Sind fie nicht in die Dreßkammer eines Geifilichen bestimmt? — Dieses Provinzials wort bedeutet in hiefigen Gegenden die Sakristen. Eine fromme Etymologie hat eine Erofffammer daraus gemacht. Die wahre Herleitung des Worts muß aber in der englischen Oprache gesucht werden, wo Dress vom Rleideranzuge besonders, und Safelbereitung gebraucht Beide Begriffe schicken fich jum Rire chendienste des Diakonats.

### DE LA NATURE.

Της φυστως γεαμματεύς ην τον καλαμών απάβείχων. εύνουν SVID. DE ABISTOT.

à Amiterdam. Chez E. van Harrevelt. MDCCLXI, 8, von 456 Seiten.

Auf dieses Werk sollen sich meine Nascherenen beziehen. Ich werde aber wohl der armen Feldmaus des Cervius (\*) nach= arten, und dem Publico Anlaß geben, auch von meinen hospities zu singen:

Aridum et ore ferens acinum, semesaque lardi

Frusta dedit, cupiens varia fastidia coe-

Vincere tangentis male singula dente. superbo,

(\*) Cervius, haec inter, vicinus garrit aniles

Ex re fabellas; nam si quis laudat Arelli
Sollicitas ignarus opes, sic incipit: OLIM
Rusticus urbanum murem mus paupere
fertur

Accepisse cavo, veterem vetus hospes amicum. —

Quum pater ipse domus palea porrectus in horna

Esset ador loliumque, dapis meliora relinquens.

Der Verfasser des angeführten Buchs mag sehn, wer er wolle, so findet man darin eine Menge philosophischer Ideen, deren Güste und Neuheit zu prüsen ich nicht in den Umständen din; eine sehr e be ne Schreibeart von einem reisen, glücklichen, so bescheidenen als schlauen Ausdruck; viel sinn lich e Ausmerksamkeit, einen moralisch en Geschmack, eine met aphysisch e Einbildungsstraft, die mir aber am mattesten vorkommt.

Alle diese Verdienste, in einer ziemlich gelehrten Vermischung zusammengenommen, sind Empfehlungen, durch die sich kein Kunst= richter darf abschrecken lassen, das System des Autors als ein Ballet hink end er Hy= pothesen zu verwerfen;

### - poterat duci quia coena sine istis.

Ich werde mich zu einem kurzweiligen Auszuge des ganzen Werks entschließen, das aus vier Theilen besteht. Der erste als der wichtigste und ausgearbeitetste, handelt vom Gleichgewichte des Bosen und Gusten in der Natur. — Man muß sich ihren

#### DE LA NATURE.

Της φυσιως γεαμματιύς η τ τον καλαμον απαβείχων. surour SVID. DE ABISTOT.

à Amiterdam. Chez E. van Harrevelt. MDCCLXI, 8, von 456 Seiten.

Auf dieses Werk sollen sich meine Rascherenen beziehen. Ich werde aber wohl der armen Feldmaus des Cervius (\*) nacharten, und dem Publico Anlaß geben, auch von meinen hospities zu singen:

Aridum et ore ferens acinum, semesaque lardi

Frusta dedit, cupiens varia fastidia coe-

Vincere tangentis male singula dente. superbo,

(\*) Cervius, haec inter, vicinus garrit aniles

Ex re fabellas; nam si quis laudat Arelli
Sollicitas ignarus opes, sic incipit: OLIM
Rusticus urbanum murem mus paupere
fertur

Accepisse cavo, veterem vetus hospes amicum. —

Quum pater ipse domus palea porrectus in horna

Esset ador loliumque, dapis meliora relinquens.

Der Verfasser des angeführten Buchs mag seyn, wer er wolle, so findet man darin eine Menge philosophischer Ideen, deren Güste und Neuheit zu prüsen ich nicht in den Umständen din; eine sehr e be ne Schreibeart von einem reisen, glücklichen, so bescheidenen als schlauen Ausdruck; viel sinn lich e Ausmerksamkeit, einen moralisch en Geschmack, eine met aphysisch e Einbildungsstraft, die mir aber am mattesten vorkommt.

Alle diese Verdienste, in einer ziemlich gelehrten Vermischung zusammengenommen, sind Empfehlungen, durch die sich kein Kunst= richter darf abschrecken lassen, das System des Autors als ein Ballet hink end er Hy= pothesen zu verwerfen;

#### - poterat duci quia coena sine istis.

Ich werde mich zu einem kurzweiligen Auszuge des ganzen Werks entschließen, das aus vier Theilen besteht. Der erste als der wichtigste und ausgearbeitetste, handelt vom Gleichgewichte des Bosen und Gusten in der Natur. — Man muß sich ihren

Schöpfer als einen Autor ohne Namen vorstellen, um dieses sein Buch mit desto mehr Einsicht und Geschmack auslegen zu können. Dieser Lehrsatz ist mit ziemlicher Klugheit und Aufrichtigkeit zum Grunde geslegt worden; ja man würde vermuthlich demsselben treuer geblieben, und daburch in seinen Untersuchungen weiter gekommen seyn, wenn die Theorie des Erkenntnisses Gutes und Boses mitten in der Natur, nicht dis auf diesen Tag eine Maussfalle des alten Sophisten, der die ganze Welt verführt — und zugleich das Obstware, da die Seele unschuldiger Nascher Lust an hat.

Rinder, und die sie warten, — ih=
re Engel, auf Erden wie im Himmel, —
glauben, daß alles gut sep; vernünstige Män=
ner aber, dergleichen es zu Hofe- und in
der Kutte giebt, haben nach ihren Neigun=
gen und Absichten bald im superlativischen
Grade, bald in der Fronie von sener Ue\*
berlieferung unendliche Randglossen herausge=
geben. Folglich war es gar nicht unnatür=
lich, daß es einem Philosopphen in diesen lek=
ten Zeiten eingefallen: Sollte nicht das
Gute mit dem Bosen in der Natur im
Gleichgewichte stehen? Ja, sollte ——?

Auf diese Frage, die nichts anders als eine unmittelbare Offenbarung eines unsichtbaren Mitteldings von Geist und Vieh gewesen seyn muß, brachen alle Brunnen der großen Tiefe, und die Fenster des Himmels thaten sich auf; oder mich zur Landessprache der Phrygier herunter zu lassen: — auf diessen Fragweise erreichten Grad der Ueberzeuzung, deine kangen sich Beweise a priori und Beweise a posteriori bergan, gleich den Haaren einer pythischen Wahrsagerin — und der Wist des neuen Gesetzebers sährt senen Jagdschlitten gleich, die man auf dem Eise säuseln und klingen hört, daß einem das Herzlacht,) mit seinem Gleich gewichte des Guten und Bosen über die ganze Natur einher; —

### Pingir et exiguo Pergama tota mero. (\*)

Ich kann nicht leugnen, daß dieser Schrift= steller hie und da mehr als Schifler= kenntniß über den Begriff des Guten und Bosen verräth. Aber, was er durch Gleich= gewicht versteht, ist so wächsern, daß man es drehen kann, wohin man will. — An einigen Stellen ist es die Summe von eben so viel positiven als negativen Größen =0; an andern giebt er zu verstehen, daß ein ein= ziger verlorner Einfall der Natur öfters ganze Blätter ihrer eigenen Handschrift durch=

<sup>(\*)</sup> Penelope Vlyssi in Ovid. Heroid. I.

streiche. Die Berechnung des Thomas Browns welche er statt einer Antwort adoptiet (\*), scheint auch seinem Grundsaße nachtheitig zu seyn, wenn man nicht annehmen will, daß 5. Lügen 1. Wahrheit die Stange halten. Kurz, sein Aequilibrium läuft entweder auf ein en ges Wortspiel aus, oder verliert sich in den weitläuftigsten Wortverssich in den weitläuftigsten Wortverssschand; aut aliquis latet erorr—

Ein Hauptstück unter der Rubrik: Apologie du babil des femmes ist ein so wesent= liches Glied dieses Werks, als das hohe Lied in dem Kanon unserer Bundesbücher: gewisse Romanschreiber, Lasterer des H. Ana= kreon und die Donnerk inder (\*\*) der neuesten Litteratur mögen daben denken was sie wollen. — Auch sindet sich eine klei=

<sup>(\*)</sup> Siehe die Rote zur Seite 142. Moyse dans l'histoire des tems antérieurs au Déluge, a fait parler les hommes six sois seulement et cinq sois il leur a mis le mensonge à la bouche. On en trouvera les preuves dans l'Essai sur les Erreurs populaires par Thomas Brown.

<sup>(\*\*)</sup> Austres, Easter und Pollux —
— fratres Helenae, lucida sidera.

HORAT. I, 3.

ne Rote (\*) über den jungen Menschen ber neuen Helvise, die aber in dem
Gleich gewichte der Großmuth und Schmeichelen schwebt, womit sigulus sizulum und aruspes aruspisem sich einander
zu bewilktommen gewohnt sind.

(\*) S. 48. — — Ein weitläuftiger Berwandter vom kleinen Rascher, der Berfasser eines Fragments nach der Mode von
anderthalb Bogen, verführt mich eine lange Stelle (vielleicht ohne Noth) hier abzuschreiben: doch wird sie wohl zu lang
senn für Leser, die den Nachdruck in
der Schreibart lieben? Hier ist sie in Lebensgröße!

Hélorse, Hélorse, ingénieuse et franche Catin, combien tu vas donner enveide faire un enfant à toutes les silles qui n'en auroient en qu'avec leur mari! O lumineux Jean Jacques! pardonne à mes ténèbres: où diable ten coeur angélique a-t-il puisé un Wolmar? Et d'où vient, pour soutenir dramatiquement le caractère d'un Athèe, nous donner jusqu'à la sin des leçons d'Athérsme? Comment veux-tu nous saire aimer toutes les vertus de l'honnête homme constipées dans l'ame d'un chien? Tes exemples, sans-

zubeugen, muß ich hieben mischehrwürdist

desse d'un charlatan, qui soufse sur les main droite, et m'empoisenne de la main, gauche.

Ce sont là des jugemens bien plus que des injures. Après tout, il est impellible à l'homme de bon sens, qui sait lire un peu, de ne pas maudire les blasphemes de deux amans trop conpables, heureux d'un bout à l'autre de leur course. et qui n'emportent pour punition de leurs crimes, l'une, qu'une paire de l'ouflets delicieux, l'autre, des voyages, où Mr. le divertit aux dépens de toute la terre. Panglos, qui meurt infecté des faveurs d'une simple servante, Candide fustige chez les Bulgares pour un bailer qu'il prend à Cunegonde, et devenu jambe de bois, après avoir été violé en Perfe, quelque révoltans que soient ces tableaux, nous offrent une école cent fois moins ridicule et plus pure, que tous ces longs repentirs si philosophiquement lubriques." Un lauvage à quatre lieues de Paris, a beau se farder les sesses de crême à la fleur d'orange, il montre encoger Sern, anzeigen, daß dieser neuste Prophet der Natur in seinem Spstem vielleicht einen so geheimen Sinn vergraben haben mag, dess sen Schatz nicht sedermanns Ding ist. Seis ne Formel des Gleichgeto ichts wird also für die meisten Leser so unendlich seyn, als der medius terminus, den Aristos teles zur Erklärung der Tugend annahm, den Scholastifern ein Räthsel geblieben. Uns ter dieser Bedingung din ich dem unbefanns ten Autor eine Genugthuung schuldig, weil sonst mein, Vorwis an diesem Schaufels

rele cu d'un sauvage. Stile élégamment faux et guindé; raisonaements dévots, mais impies; lambeaux de morale excellente et commune; idées amphigouriques sur tous les arts, ont enchanté le peuple de Lectromanes. Mais il faut peindre la belle nature, avoir du génie, une ame à soi, pour pénétrer un Badaut d'estime et d'admiration. Touchezsa, Caporal des Sophistes: malheureux celui qui vous envie une célébrité, qui manquoit au triomphe du mauvais goût. Ni queue, ni tête, Ouvrage à la mode p. 18.21

Per heransgeber.

pferbe, wie kaokoons (\*) am Trojanis schen, gerochen werden konnte. —

Damit Sie mich ja fassen, so wieder= hole ich es Ihnen, daß Sie in dieser zier= lichen Postill über die Natur eine Menge philosophischer Ideen finden werden, die au-Ber der Subordination, zu der sie der Werfasser seiner Sppothese willen geschwacht, höherer Ansprüche fähig sind. Um Ihre Lü-sternheit, das Buch selbst zu lesen, noch mehr anzukörnen; so werden Sie das Bergnugen daben gewinnen, als in einem Gemalde von Bulkans Arbeit, der Natur zu= zusehen, die gleich einer andern Penelope das Gelübde ihres Gewebes mit gleicher Treue erfüllt und vereitelt, daß Freper und Kupp= 1er endlich darüber zu Schanden werden, und der Schriftsteller so wenig als ein Leser von den Absichten der weisen Frau das ge= ringste errathen konnen.

Der zweyte Theil kundigt eine einformige Erzeugung aller Wesen an; enthalt Anmerkungen über die Saamenthierchen und Bussons Syntaxin figuratam. — Die Mey-

<sup>(\*) — —</sup> sacrum qui cuspide robur Laeserit et tergo sceleratam intorserit hastam.

Skhe die Aensibe im Anfang bes zwepten Buche.

nung vom Geschlechte der Pflanzen, die Dre ganisation des Stein = und Erztreiches wird weiter ausgedehnt, bis auf die Elemente, Salze und Dele. — Alles vermehrt sich vom Sand am Meer bis auf die Sterne am Himmel, vermittelst Keime (ger-mes); weil sich durch Würmer dieß nicht

so füglich hat thun lassen.

Der dritte Theil giebt sich Muhe den moralischen Instinkt näher als Hutchinson zu erklaren, um das Sensorium von sieben Saiten für den letzten in gehörigen Stand zu setzen, der eine Geisterphpsif und (wie von Rechtswegen) in den Schlussel ma= thematischer Lehrart gesetzt ist. Meine Lau-te nicht eifersuchtig zu machen, die schon seit Jahren an den Weiden längst iden Wasfern hangt, muß ich auf die Bebungen Werzicht thun, welche die sibrae Jensitivae, in-tellectuales und volitivae in harmonischer Proportion von ut: sol: mi oder 1 3 🕏 ge= wiß nicht für die lange Weile beben. Die Begehrungsfibern werden von Mausleinfibern accompagnirt, — daß man ben dem Ende, des Werks in ein schwermüthiges Nach= denken verfällt.

Lassen Sie mich Othem schöpfen, Wohlehrwürdiger Herr! — — Ich muß zu mei= ner Erholung an die Begebenheit eines Paeisischen Frauenzimmers denken, das den liebenswürdigsten Trabanten bes Preußi=

pferbe, wie kaokoons (\*) am Trojanis

Damit Sie mich ja fassen, so wieder= hole ich es Ihnen, daß Sie in dieser zier= lichen Postill über die Natur eine Menge philosophischer Ideen finden werden, die au-Ber der Subordination, zu der sie der Werfasser seiner Sppothese willen geschwacht, höherer Ansprüche fähig sind. Um Ihre Lusternheit, das Buch selbst zu lesen, noch mehr anzukörnen; so werden Sie das Bergnügen daben gewinnen, als in einem Gemal= de von Vulkans Arbeit, der Natur zu= zusehen, die gleich einer andern Penelope das Gelübde ihres Gewebes mit gleicher Treue erfüllt und vereitelt, daß Freyer und Kupp= 1er endlich darüber zu Schanden werden, und der Schriftsteller so wenig als ein keser von den Absichten der weisen Frau das ge= ringste errathen konnen.

Der zwent e Theil kundigt eine einformige Erzeugung aller Wesen an; enthält Anmerkungen über die Saamenthierchen und Buffons Syntaxin figuratam. — Die Mey-

<sup>(\*) —</sup> lacrum qui culpide robur

Laclerit et tergo sceleratam intorscrit
hastam.

Skhe die Aensibe im Anfang des zwepten Buchs.

nung vom Geschlechte der Pflanzen, die Orzanisation des Stein = und Erztreiches wird weiter ausgedehnt, bis auf die Elemente, Salze und Dele. — Alses vermehrt sich vom Sand am Meer bis auf die Sterne am himmel, vermittelst Keime (germes); weil sich durch Würmer dieß nicht

so füglich hat thun lassen. — —

Der dritte Theil giebt sich Mube den moralischen Instinkt näher als Hutchinson zu erklaren, um das Sensorium von sieben Saiten für den letzten in gehörigen Stand zu setzen, der eine Geisterphysik und (wie von Rechtswegen) in den Schlüssel ma= thematischer Lehrart gesetzt ist. Meine Lau-te nicht eifersuchtig zu machen, die schon seit Jahren an den Weiden langst ten Wasser n hangt, muß ich auf die Bebungen Werzellectuales und volitivae in harmonischer Proportion von ut: sol: mi oder 1 3 🕏 ge= wiß nicht für die lange Weile beben. Die Begehrungsfibern werden von Mausleinfibern accompagnirt, — daß man bey dem Ende des Werks in ein schwermuthiges Rach= denken verfällt.

Lassen Sie mich Othem schöpfen, Wohl= ehrwürdiger Herr! — — Ich muß zu mei= ner Erholung an die Begebenheit eines Pa= tissschen Frauenzimmers denken, das den lie= benswürdigsten Trabanten des Preußi= schen Mit t's micht ausstehen konnte, weik et eine Länge hatte, die Pots dam zum berichten Sprickwort gemacht. Der Gott der Liebe that abermal Wunder — (mit was für Gewissen wollen Sie den Dichkern (\*) wehren, selbige ihren Nachkommen zu erzählen?) — und erfüllte den Eigensinn der Schöne. Der Riese wurde ploßstich ein Zwerg, allmählich unsichtbar, und der Eckel an seiner Länge als eine Grille verslacht. Hat es mir nicht auch gelungen, eisnen Philosophen beinahe von fünshundert Seiten durch ein Liebesbriessein zu verkleisnern, über dessen Länge Sie kein Erclasmationsgesicht annehmen werden, wosern Sie einiger Freundschaft gegen Nach folger ohte Namen fähig sind? — —

Das sicherste für uns beide aber wird seyn, daß wir gegen die politische Tu= gend jener großen Göttin; die in der Asche ihres Tempels den Tod eines Weltweisen, und die Geburt 'eines Eroberers gefeyert haben soll, (\*\*) so viel

<sup>(\*)</sup> Etoit - il trop grand? Avanture de femme par Mr. S \* \* \* , à Paris, 1761. 8.

<sup>(\*\*)</sup> Der Diana Tempel zu Ephes son das erstemal an dem Tag abgebrannt seyn,

Ehrfurcht, als nothig ist, blicken lassen; am allerwenigsten aber durch aliena cornug fronti addita (\*) uns unsern treusten Han Sausgenossen selbst unkenntlich mas den —

da Secrates an D. Anton Storck, eines berühmten Spitalphysici in Wien, Panacee farb, und das zweitemal in der Racht, da Alexander der Grofe, geboren wurde. Siehe D. Geor ge Benfons Einleitung in Ben 3. Brief an Timotheum im ei sten Band seiner paraphrafie schen Erflärung und Anmerfungen, die mit einer Borrede des Königlichen Preußischen Hofpredigers von einem Prediger gu Berlin in einer beutschet Ueberfegung erschienen - jum uberfice sigen Wachsthum bieler' farten und nothigen Aergerniß einiger schwach en Christen.

(\*) Ovid vom Actaon im 3. Buch seiner Metamorphosen.

schen Mit t's mot ausstehen konnte, weil er eine Lange hatte, die Pots bam' zum berichtren Sprichwort gemacht. Der Gott der Liebe that abermal Wunder — (mit was für Gewissen wollen Sie den Dichkern (\*) wehren, selbige ihren Nachkommen zu erzählen?) — und erfüllte den Eigen= finn der Schone. Der Riese wurde plot= tich ein Zwerg, allmählich unfichtbar, und der Eckel an seiner Lange als eine Grille ver= lacht. Hat es mir nicht auch gelungen, ei= nen Philosophen beinahe von fünfhundert Seiten durch ein Liebesbrieflein zu verklei= nern, über dessen Lange Sie kein Erclamationsgesicht annehmen werden, wofern Sie einiger Freundschaft gegen Nach folger ohne Namen fähig sind? —

Das sicherste für uns beide aber wird seyn, daß wir gegen die politische Tugend jener großen Göttin; die in der Asche ihres Tempels den Tod eines Weltweisen, und die Geburt 'eines Eroberers gefepert haben soll, (\*\*) so viel

<sup>(\*)</sup> Etoit - il trop grand? Avanture de femme par Mr. S \* \* \* , à Paris, 1761. 8.

<sup>(\*\*)</sup> Der Diana Tempel zu Ephes soll das erstemal an dem Tag abgebrannt seyn,

Ehrfurcht, als nothig ist, blicken lassen; am allerwenigsten aber durch aliena cornua, fronti addita (\*) uns unsern treusten Dausgenossen selbst unkenntlich maz chen.—

da Secrates an D. Anton Storcks, eines berühmten Spitalphysici in Wien, Panacee starb, und bas zweitemal in der Racht, da Alexander der Gro-Be, geboren wurde. Siehe D. Geop ge Benfons Einleitung in Ben Brief an Timotheum im er sten Band, seiner paraphrafie schen Erflärung und Anmerfungen, die mit einer Borrede bes Königlichen Preußischen Hofpredigers von einem Prediger gu Berlin in einer beutscher Ueberfetung erschienen - jum überfiche sigen Wachsthum bieler farken und nothigen Aergerniß einiger schwach en Const. Christen.

(\*) Ovid vom Actaon im 3. Buch seiner Metamorphosen.

— Haud mihi vita

Est opus hac — et valeas! Me silva cavusque

Tutus ab insidiis tenui solabitur eruo.

# AESTHETICA. IN: NVCE.

Eine

# Rhapsodie

in

Kabbalistischer Prose.

שלל-צנעים וקטרה שלל: צנע רקטהים לצוארי שלל:

## Elibu im Buch Hiob KKKII, 19 = 22.

הנדברבטני כייז לא' יפחח כא בור חדשים יבקע: אוברד וירוח לי אפתו שפתי ואעכרה: אל כעת אשנת פני איש ואל ארם לא אכניה: כי לא ידעתי אכנוכה כמעם ישאני עשני;

## SO SE HORATIVS.

Odi preference vulgus et arceo.
Faueto linguis le carmina non prius
Audita Musarum sacerdos,
Virginibus puerisque canto.
Regum timendorum in proprios gregés,
Reges in spsos imperium est lovis,
Clari granteo triumpho,
Cunctar supercilio proventis.

Micht Lever! — noch Pinsel! — eine Wurfschaufel für meine Muse, die, Tenne heiliger Litteratur zu fegen! — — Heil dem Erzengel über die Reliquien der Sprache Kanaans! — aufschönen Eselinnen (\*) siegt er im Wettlauf; — aber der weise Idiot Griechenlands borgt Eutyphrons (\*\*) stolze Hengste zum phislologischen Wortwechsel.

<sup>(\*)</sup> Buch ber Richt. V, 10.

<sup>(\*\*)</sup> Siehe Platons Kratylus. Hermögenes: Damann's Schriften II. Ab. 17

Poesie ist die Muttersprache des menschlichen Geschlechts; wie der Garten= bau, alter als der Acker: Maleren, — als Schrift: Gesang, — als Deklama= tion: Gleichnisse, — als Schlüsse: (\*) Tausch, — als Handel. Ein tieferer Schlasswar die Ruhe unserer Urahnen; und ihre Bewegung, ein taumelnder Tanz. Sie= ben Tage im Stillschweigen des Nachsinns

Καὶ μὶν δη, ὧ Σωκρατις, ἀτιχνῶς γέ μοι δοκεῖς ῶσπερ οἱ ἐνθυσιῶντις ἐξαίφνης χρησμοδεῖν.
Θοξταίες: Καὶ αἰτιῶμαί γε ,ὧ Ερμόγενες, μαπεπτωκέναι μοι ἐωθεν γαρ πολλά αὐτῷ συνῆν καδ
παρεῖχον τὰ ὧτα, κιθυνεύει ἐν ἐνθυσιῶς σοφίας;
ἀλλὰ καὶ τῆς ψυχῆς ἐπειλῆφθαι δοκεῖ ἐν μοι
κεντωκέναι μοι ἐωθεν γαρ πολλά αὐτῷ συνῆν καδ
καρεῖχον τὰ ὧτα, κιθυνεύει ἐν ἐνθυσιῶς σοφίας;
ἀλλὰ καὶ τῆς ψυχῆς ἐπειλῆφθαι δοκεῖ ἐν μοι
κεντωκέναι κοτοὶν ἡμᾶς ποιῆσαι, τὸ μὶν τήμερον
είναι χρήσαθαι αὐτῆ — αὐρων δ' ἀν καὶ ὑμῖν
συνδοκή, ἀποδιοπομπησόμεθα τε αὐτὴν καὶ καβαίρειν, ἐἴτε τῶν ἰερίων τις, εἴτε τῶν σοφιςῶν
παρεφοροκος ἰΠΠΟΙ.

<sup>(\*) —</sup> ut hieroglyphica literis: sic parabolae argumentis antiquiores, sast Bacon, mein Euthaphron.

öder Etstaunens saken sie; — und that ten ihren Mund auf — zu gestügelten

Spruchen.

Sinne und Leidenschaften reden und verstehen nichts als Bilder. In Bildern besteht der ganze Schatz menschlicher Erkenntniß und Glückseligkeit. Der erste Ausbruch der Schöpfung, und der erste Eindruck ihres Geschichtschreibers; — die erste Erscheinung und der erste Genuß der Natur vereinigen sich in dem Worte: Es werde Licht! Hiemit fangt sich die Empsindung von der Gegenwart der Dinge an. (\*)

Endlich fronte Gott die sinnliche Offensbarung seiner Herlichkeit durch das Meissterstücken. Er schuf den Mensiche in gottlicher Gestalt; — Junt Bilde Gottes schuf Er ihn. Dieser Rathschluß des Urhebers lost die verwickeltestent Knoten der menschlichen Natur und ihrer Bestimmung auf. Blinde Heiden haben die Un sicht barkeit erkannt, die der Menschmit Gott gemein hat. Die verhüllte Fisgur des Leibes, das Antlit des Hauptes, und das Neußerste der Arme sind das sichtsbare Schema, in dem wir einher gehn; doch eigentlich nichts als ein Zeigesinger des verborgenen Menschen in uns; —

<sup>(\*)</sup> Har yap to Garepe une, ous isi. Ephel. V. I3.

Poesie ist die Muttersprache des menschlichen Geschlechts; wie der Garten= bau, alter als der Acker: Maleren, — als Schrift: Gesang, — als Deklama= tion: Gleichnisse, — als Schlüsse: (\*) Tausch, — als Handel. Ein tieferer Schlasswar die Ruhe unserer Urahnen; und ihre Bewegung, ein taumelnder Tanz. Sie= ben Tage im Stillschweigen des Nachsinns

Εκὶ μὶν δὰ, ὧ Σωκρατις, ἀτιχνῶς γε μοι δοκεῖς ὧσπιρ οἱ ἐηθασιῶντις ἔξαίφνης χρησμοδεῖν.

Θοξταίες: Καὶ αἰτιῶμαί γε ,ὧ Ερμόγεις, μάπεπτωκέναι μοι ἐωθιν γὰρ πολλὰ αὐτῷ συνῆν καδ
παρεῖχον τὰ ὧτα κιὶδυνεύει ἐλ ἐνθεσιῶν ἐ μόνοῦ
κὰλὰ καὶ τῆς ψυχῆς ἐπιιλῆφθαι δεκεῖ ἐν μος
κλὰ καὶ τῆς ψυχῆς ἐπιιλῆφθαι δεκεῖ ἐν μος
κρηναι ετωσὶν ἡμᾶς ποιῆσαι, τὸ μὲν τήμεραν
εἶναι χρησαθαι αὐτῆ — αὐρων δ ἀν καὶ ὑμῖν
συνδοκὴ, ἀποδιοπομπησόμεθά τε αὐτὴν καὶ καβαρεμεθα, ἐξευρόντες ὅτις τὰ τοιαῦτα δεωὸς καβαίρεις, εἴτε τῶν ἐιρέων τις, εἴτε τῶν σοφιτῶν
ΕΥΘΙΦΡΟΝΟΟ ἸΠΠΟΙ.

<sup>(\*) —</sup> ut hieroglyphica literis: sic parabolae argumentis antiquiores, sast Bacon, mein Euthaphron.

von ihren Mund auf — zu geflügelten

Spruchen.

Sinne und Leidenschaften reden und verstehen nichts als Bilder. In Bildern besteht der ganze Schah menschlicher Erkenntniß und Glückseligkeit. Der erste Ausbruch der Schöpfung, und der erste Eindruck ihres Geschichtschreibers; — die erste Erscheinung und der erste Genuß der Natur vereinigen sich in dem Worte: Es werde Licht! Hiemit fangt sich die Empsindung von der Gegenwart der Dinge an. (\*)

Endlich fronte Gott die sinnliche Offensbarung seiner Herrlichkeit durch das Meisster stück des Menschen. Er schuf den Mensche in gottlicher Gestalt; — Junt Bilde Gottes schuf Er ihn. Dieser Rathschluß des Urhebers lost die verwickeltesten Knoten der menschlichen Natur und ihrer Bestimmung auf. Blinde Heiden haben die Unsicht barkeit erkannt, die der Menschmit Gott gemein hat. Die verhüllte Fisgur des Leibes, das Antlit des Hauptes, und das Aeußerste der Arme sind das sichtsbare Schema, in dem wir einher gehn; doch eigentlich nichts als ein Zeigesinger des verborgenen Menschen in und; —

<sup>(\*)</sup> Har yap to Garepe une , pas isi. Ephe . V. 13.

Exemplumque DEI quisque est in imagine parva (\*).

Die erste Nahrung war aus dem Pstanzenreiche; die Milch der Al=ten, der Wein; die alteste Dichtkunst nennt ihr gelehrter Scholiast, (der Fabel des Jothams und Joas zusolge (\*\*)) bo=tanisch; (\*\*\*) auch die erste Kleidung des Menschen war eine Rhapsodie von Feisgenblättern. —

Aber Gott ver Herr machte Rosche von Fellen, und zog sie an — unsern Stammeltern, denen die Erkenntniß des Guten und Bosen Scham gelehrt hatte. — Wenn die Nothdurft eine Ersinderin der Bequemlichkeiten und Künste ist, so hat man Ursache sich mit Goguet zu wundern,

<sup>(\*)</sup> Manilius Astron. Lib. IV.

<sup>(\*\*)</sup> Buch ber Richter IX, 2 Chron. XXV, 18.

(\*\*\*) — quum planta sit poesis, quae veluti a terra luxuriante absque certo semine germinaverit, supra ceteras doctrinas excrevit et distasa est. Bacon de Augm. Scient. Lib. II. Cap. 13. Siehe bes Herrn Hofraths Johann David Michaes sich Anmertungen zu Roberti Lowth de sacra poesi Praelectionibus Academicis Oxonii habitis. p. 100. (18)

wie in den Morgenlandern die Mode sich zu kleiden, und zwar in Thierhausten, hat entstehen können. Darf ich eine Vermuthung wagen, die ich wenigstend für sinnreich halte? — Ich sehe das Herstommen dieser Tracht in der dem Adam durch den Umgang mit dem alten Dichter, (der in der Sprache Kanaans Abaddon, auf hellenistisch aber Apollpon heißt,) befannt gewordenen allgemeinen Bestandheit thierischer Charaketere, — die den ersten Menschen bewog, unter dem gelehnten Balg eine anschausen den de Erkenntnis vergangener und künftiger Begebenheiten auf die Nachwelt fortzupslanzen — —

Nebe, daß ich Dich sehe! — — Dieser Wunsch wurde durch die Schöpfung erfüllt, die eine Rede an die Kreatur durch die Kreatur ist; denn ein Tag sagts dem andern, und eine Nacht thuts kund der andern. Ihre Losung läuft über jedes Klima bis an der Welt Ende, und in jeder Mundart hört man ihre Stimme. — Die Schuld mag aber liegen, woran sie will, (außer oder in uns): wir haben an der Natur nichts als Turbat=verse und disiecti membra poëtae zu unssern Gebrauch übrig. Diese zu sammlen ist des Gelehrten; sie auszulegen, des

Phikosophen; sie nachzuahmen (\*) — voer noch kühner! — sie in Geschick zu bringen, des Poeten bescheiden Theil.

Reden ist übersetzen — aus einer Engelsprache in eine Menschensprache, de, das heißt, Gedanken in Worte, — Sachen in Namen, — Bilder in Zeichen; die poetisch oder kyrio= logisch, (\*\*) — historisch, oder hie= roglyphisch — und philosopphisch oder charakteristisch (\*\*\*) seynkön=

Lucili vatis sic imitator eris.

Ausonius Epist. V.

- (\*\*) Bur Erläuterung kann nachgesehen werden Wachters Naturae et Scripturae Concordia. Commentatio de literis ac numeris primaeuis aliisque rebus memorabilibus cum ortu literarum coniunctis. Lips. et Hasn, 1752, im ersten Abschnitt.
- (\*\*\*) Von dieser lettern Gattung Zeichen ist folgende Stelle im Petron zu verstehen die ich mich genothigt sehe in ihrem Zusammenhange anzusühren, gesetzt das man auch selbige für eine Satyre auf den Phistologen selbst und seine Zeitverwandten aussehen sollte: Nuper vontosa isthaca et

<sup>(\*)</sup> Rescisso discas componere nomine ver-

nen. Diese Art der Uebersetzung, (verstehe Reden) kommt mehr, als irgend eine andere, mit der verkehrten Seite von Tapeten überein,

enormis loquacitas Athenas ex Asia com. migravit, animosque iuvenum ad magpa surgentes veluti pestilenti quodam sidere afflavit, simulque corrupta eloquentiae regula stetit et obmutuit. Quis postea ad summam Thucydidis (Man nennt ihn den Pindar der Geschichtschreiber) quis Hyperidis, (ber ben Bufen ber Phryne entbloßte, um die Richter von seiner guten Sache zu überzeugen) ad famam processit? Ac ne carmen quidem sani coloris enituit; sed omnia, quasi eodem cibo pasta, non potuerunt usque ad senectulem canescere. PICTVRA quoque non alium exitum fecit, postquam AE: GYPTIORVM AVDACIA tam magnae artis COMPENDIARIAM invenit. Man vergleiche hiemit die tieffinnige Prophezenung, welche Oofrates dem ägyptischen Könige Thamus über die Erfindung des Theut in den Mund legt, daß Phadrüß darüber ausruft: w Dungares, padine ou Aiguntie to rai incomes in things A6786 20101881

And shews the fiuff, but not the workman's skill;

oder mit einer Sonnenfinsterniß, die in einem Gefäße voll Wassers in Augenschein genommen wird. (\*)

Mosis Fackel erleuchtet selbst die in telstet ualisch e Welt, die auch ihren Himmel und ihre Erde hat. Bacon vergleicht das her die Wissenschaften mit den Gewässern über und unter dem Gewölbe unserer Dunstkugel. Jene sind ein gläsern Meer, als Krystall mit Feuex gemengt; diese hingegen kleine Wolken aus dem Meer, als eine Manneshand.

Die Schöpfung des Schauplatzes vershält sich aber zur Schöpfung des Menschen, wie die epische zur dramatisch en Dichtstunst. Jene geschah durchs Wort; die setzte durch Handlung. Herz! sep wie

<sup>(\*)</sup> Die eine Metapher ist aus des Grasen von Roscommon Essay on translated verse; die andere aus einer der vorsüglichsten Wochenblätter (The Adventurer) entlehnt. Dort werden sie aber ad illustrationem (zur Verbrämung des Rockes); hier ad involuerum (zum Hemede auf blosem Leibe) gebraucht, wie Euthophrons Muse upterscheiden sehrt.

ein stilles Meer! — — Hor den Rath: Laßt uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sep, die da herrschen! — Sieh die That: Und Gott der Herr machted en Menschen aus einem Erdenfloß — — Rergseich Nath und That; bete den fraftigen Spre= cher (\*) mit dem Psalmisten; den ver= mennten Gärtner (\*\*) mit der Evange= listin der Junger; und den freyen Töp= fer (\*\*\*) mit dem Apostel hellenistischer Weltweisen und talmudischer Schriftgelehrten an!

Der hieroglyphische Adam ist die Historie des ganzen Geschlechts im sym=bolischen Rade: —— der Charafeter der Eva, das Original zur schöenen Naturund systematischen Destonomie, die nicht nach met hod ischer Seiligkeit auf dem Stirnblatt geschriesben steht, sondern unten in der Erde gesbildet wird, und in den Eingeweiden, — in den Nieren der Sachen selbst— verborgen liegt.

Virtuosen des gegenwärtigen Aeons, auf welchen Gott der Herr einen tiesen

<sup>· (\*)</sup> Pf. XXXIII, 9.

<sup>- (\*\*)</sup> Joh. XX, 15-17.

<sup>(\* \*)</sup> Rom. IX, 21.

Schlaf fallen lassen! Ihr wenigen Edlen! macht euch diesen Schlaf zu Nuß, und baut aus einer Ribbe dieses Endymions die neueste Ausgabe der menschlichen See-le, die der Barde mitternächtlichen See-le, die der Besinst won nahe. Der nächt, — aber nicht von nahe. Der näch ste Aeon wird wie ein Riese vom Rausch erwachen, eure Muse zu umarmen, und ihr das Zeugniß zuzusauchzen: Das ist doch Bein von meinem Bein, und Kleisch von meinem Kleisch!

<sup>(\*)</sup> Siehe D Youngs Schreiben an ben Berfasser des Grandison über bie Driginalwerke.

<sup>(\*\*)</sup> Apostelgesch. X. XI.

Philologen schelten in seinem Herzen) — "für Leser von orthodorem "Geschmack ge-Hören keine gemeine Ausdrücke noch unreine Schusseln — Impossibilissimum est, communia proprie dicere — Siehe! dazum geschieht es, daß ein Autor, dessen Ge= schmack acht Tage alt, aber beschnitten ist, lauter weißen überzogenen Entian - zur Ehre menschlicher Nothdurft! - in die Windeln thut — — Die fabelhafte Höhlichkeit des alten Phrygiers ist in der That lange so blendend nicht, als die asthe= tische Schönheit Aesop des jungern. Heuer ist Horazens typische Ode an Arist (\*) erfullt, daß ein Sanger der sußla= chelnden Lalage, die noch sußer kußt als sie lacht, aus sabinischen, apu= lischen und mauritanischen Ungeheuern Stu= pe'r gemacht hat. — Man kann allerdings ein Mensch senn, ohne daß man nothig hat ein Autor zu werden. Wer aber guten Freun= den zumuthet, daß sie den Schriftsteller ohne den Menschen sollen, ist mehr zu dichterischen als philosophischen Abstractio= nen aufgelegt. Wagt euch also nicht in die Metaphysik der schönen Kunste, ohne in den Orgien (\*\*) und Eleusini=

<sup>(\*)</sup> Lib. I, Od. 22.

<sup>(\*\*)</sup> Orgia neo Pentheum nec Orpheum tos

schen Geheimnissen vollendet zu sepn. Die Sinne aber sind Eeres, und Basch us die Leidenschaften; — alte Pflegeltern der schon nen Natur.

Bacche! veni dulcisque tuis e cornibus

Pendeat, et spicis tempora cinge Ceres! (\*)

Sollte diese Rhapsodie gar die Ehre has ben, einem Meister in Israelzur Beurs theilung anheim zu fallen: so laßt uns ihm in heiliger Prosopopee, die im Reiche der Todten eben so willkommen als im Reis die der Lebendigen ist (—— si NVX modo ponor in illis) entgegen gehen:

## Hoch - und Wohl - gelahrtester Rabbi!

Des heiligen Römischen Reichs Postillon, , der auf dem Schisde seines Wappens zum "Wahlspruch: Relata refero, trägt, hat "mich zur letzten Hälfte der Homilien , de sacra poest recht lüstern gemacht. Ich

lerant. Baco de Augm. Scient. Lib. II. Cap. XIII.

Tibull Libr, II. Eleg. 1.

"brenne darnach — und warte umsonst bis "auf den heutigen Tag, wie die Mutter des "Sazoritischen Feldhauptmanns nach dem Wa-"gen ihres Sohns zum Fenster aussahe, "und durchs Gitter heulte — Werdenken "Sie es mir also nicht, wenn ich gleich dem "Gespenst im Hamlet durch Winke mit "Ihnen rede, bis ich gelegnere Zeit haben "werde, mich durch Sermones sideles (\*) zu

<sup>(\*)</sup> Joh. III. 11. — Der grobften Unwissenheit die es sich am ersten einfallen laffen burfte, gegenwartige Rachabmung ber fabbaliftifchen Schreibart für gut oder arg auszuschrenen, sucht man mit nachfolgenber Stelle dorzubene gen: In interpretandi modo duo interveniunt excessus. Alter ejusmodi praelupponit in Scripturis perfectionem, ut etiam omnis Philosophia ex earum sontibus peti debeat, ac si Philosophia alia quaevis res profana esset et ethnica. Haec intemperies in schola Paracelsi praecipue, nec non apud alios invaluit; initia autem ejus a Rabbinis et CABBA-LISTIS defluxerunt. Verum istiusmodi homines non id assequentur, quod volunt: neque enim honorem, ut putant, Scripturis deferunt, sed esasdem potius

,, erklaren. Werden Sie es ohne Beweis wöhl ,, glauben, daß des berühmten Schwarmer, ,, Schulmeisters und Philologen Amos Eo= ,, menius Orbis pictus und Muzelii Ex+

deprimunt et polluunt - Quemadmodum enim Theologiam in Philosophia quaerere, perinde est ac si vivos quaeras inter mortuos: ita Philosophiam in Theologia quaerere non aliud est quam mortuos inter vivos. Alter autem interpretandi modus (quem pro excessu statuimus) videtur primo intuitu sobrius et castus; sed tamen et Scripturas iplas dedecorat et plurimo Ecclesiam afficit detrimento. Is est (ut verbo dicamus) quando Scripturae divinitus inspiratae eodem, quo scripta humana, explicantur modo. Meminisse autem oportet, DEO, Scripturarum auctori, duo illa patere, quae humana ingenia fugiunt: Secreta nimirum cordis et successiones temporis. Quum Scripturarum dictamina talia sint, ut ad cor scribantur et omnium feculorum vicissitudines complectantur cum aeterna et certa praescientia omnium haeresium, contradictionum et status Eccle. ao varii et mutabilis, tum in commumi, tum in electis lingulis: interpretandae

"find, die sich noch im bloßen Buch = sta= "bi=ren üben — und wahrlich, wahr= "lich, wahrlich, Kinder müssen wir wer= "den, wenn wir den Geist der Wahrheit

non sunt solummodo secundum latitudinem et obvium sensum loci, aut respiciendo ad occasionem, ex qua verba erant prolata, aut praecise ex contextu verbo. rum praecedentium et sequentium, aut contemplando scopum dicti principalem ; . sed sic, ut intelligamus, complecti eas non solum totaliter aut collectiue sed distributive, ctiam in clausulis et vocabulis singulis innumeros doctrinae rivulos et Ecclesiae fingulas partes et venas ad animas sidelium irrigandas. Egregie enim observatum est, quod Responsa Saluatoris nostri ad quaestiones non paucas ex iis, quae proponebantur, non videntur ad rem; sed quasi impertinentia. Guius rei causa duplex est. Altera, quod quum cogitationes corum, qui interrogabant, non ex verbis, ut nos homines solemus, sed immediate et ex sese cognovisset, ad car gitationes eorum non ad verba respondet. Altera, quod non ad eos folum docu. tus est, qui tunc aderant, sed ad nos etiam, qui vivimus et ad omnis aevi ac logi hopempfahen sollen, ben die Welt nicht faffen "fann, denn sie sieht ihn nicht, and (wenn "sie ihn auch sehen sollte) kennt ihn nicht. — Vergeben Sie es der Thorheit "meiner Schreibart, die sich so wenig mit "der' mathematisch en Erbsünde Ihrer al= "testen, noch mit der witzig en Wiederge= "burt Ihrer jungsten Schriften reimt, wenn "ich ein Benspiel aus der Fibel borge, die "ohne Zweifel after als die Bibel senn mag. "Verlieren Die Elemente des AB'C ihre "naturliche Bedeutung, wenn sie in der un-"endlichen Zusammensetzung willkührlicher Zei= "chen uns an Ideen erinnern, die, wo "nicht im Himmel, doch im Gehirn find? — Falls man aber die ganze ver= "dienstliche Gerechtigfeit eines "Schriftgelehrten auf den Leichnam des "Buchstabens erhöht; was sagt der Geist "dazu? Soll er nichts als ein Rammer= "diener des todten oder wohl gar ein "bloßer Waffenträger des tödten= "den Buchstabens seyn? Das sey ferne! — Mach Dero weitlauftigen Einsicht in phy= usischen Dingen wissen Sie besser, als' ich Sie

mines, quibus Evangelium fuerit praedicandum. Quod etiam in aliis Scripturae locis obtinet. Baco de Augm. Lib. IX.

"Sie daran erinnern kann, daß der Wind "bläst, wo-er will — Ungeachtet man sein "Sausen wohl hort: so ersieht man doch "am wankelmuthigen Wetterhahn, von "wannen er kommt, oder vielmehr, wohin "er fährt —

Ah scelus indignum! soluetur litera dives?

Frangatur potius legum veneranda potestas:

Liber et alma Ceres succurrite! -- (\*)

<sup>(\*)</sup> S. Raifers Octavii Augusti poetisches Edict, fraft beffen Birgils letter Bille de abolenda Aeneide aufgehoben: sepn foll - - Man fann mit beiben Sanben jugeben, mas D. George Benfon über die Einheit des Berfandes mit wenig Rachfinn, Wahl und Salbung mehr zusammengeraft ale ansgearbeitet. Wenn er und einige irdifche Sase über die Einheit der Lesart batte mittheilen wellen, so murbe uns feine Grundlichkeit sinnlicher fallen -Man kann ohne ein sehr zweydeut iges gach ein die vier Bande biefer paraphrastischen Erkärung nicht burchiaufen, und die hanfigen Stellen verfehlen, wo Demann's Schriften II, Ih,

Die Mepnungen der Weltweisen sind Lesarten der Natur und die Satzungen der Gottesgelehrten, Lesarten der Schrift. Der Autor ist der beste Ausleger seiner

D. Benfon mit einem Sparren bes Pabsithums in seinem eigenen Augapfel, über die Splitter der romischen Rirche eifert — und unsere theologischen Hofrathe nachahmt, welche jeden über eilten blinden Einfall laut beflatschen, durch den das Geschöpf mehr als der Ochopfer geehrt wird — Buforderst mußte man D. George Benson fragen; ob die Einbeit mit der Mannigfaltigfeit nicht bestehen konne? — Ein Liebhaber des Domers lauft gleiche Gefahr durch einen tiefsinnigen Dogmatiker, wie Samuel Clarte, die Einheit bes Ber-Randes zu verlieren - Der buchfiab. liche oder grammatische, der fleischliche oder dialectische, der kapernaitische oder historische Sinn sind im hochsten Grade myst isich, und hangen von folden augen blicklichen, spiritud. fen, willführlichen Rebenbestimmungen und Umständen ab, daß man sone hinauf gen himmelzu fahren, Die Solussel ihrer Erkenntnis nicht Worte; Ermag durch Geschöpfe — durch Begebenheiten — oder durch Blut und

herabholen kann, und keine Reisse über das Meer noch in die Gegenden solcher Schatten scheuen muß, die seit gestern oder vorgestern, seit hundert oder tausend Jahren — Geheimnissel geglaubt, geredet, gelitten haben, bon denen uns die allgemeine Weltgeschichte kaum so viel Rachricht giebt, als auf dem schmalsten Le ich enfein Raum hat, oder als Echo, die Rymphe vom la konisch en Gedächtnisse anf einmal behalten kann. — Derfenige muß freylich die Solussel des himmels und der Solle haben, der uns die Projecte vertrauen will, die gedankenreiche Schriftsteller an einem fritischen Ort jur Befeb. rung ihrer ungläubigen Bruder schmieden. — - Weil Moses das Leben im Binte sest, so graueit allen getauf. ten Rabbinen vor der Propheten Geiff und leben, wodurch der Wortber. stand, als ein einzig Schooffind ir zapason, aufgeopfert, und die Bache morgenlandischer Weisheit in Blut verwandelt werden. — Die Anwendung diefer

Feuer und Rauchdampf (\*) reben, worin die Sprache des Heiligthums besteht.

Das Buch der Schöpfung enthält Erempel allgemeiner Begriffe, die Gott der Kreatur durch die Kreatur; die Bucher des Bundes enthalten Erem= pel geheimer Artifel, die Gott durch Men= schen dem Menschen hat offenbaren wol= 1en. Die Einheit des Urhebers spiegelt sich bis in dem Dialecte seiner Werke; in allen Ein Ton von unermeglicher Hobbe und Tiefe! Ein Beweis der herrlichsten Majestat und leersten Entaußerung! Ein Wunder von solcher unendlichen Rube, die Gott dem Nichts gleich macht, daß man sein Dasepn aus Gewissen leugnen oder ein Wieh (\*\*) seyn muß; aber zugleich von solcher un en blich en Kraft, die Alles in Allem erfüllt, daß man sich vor seiner innigsten Zuthätigkeit nicht zuret= ten weiß! -

erstickt en Gedanken gehört für keinen verwöhnten Magen. Abstracta initiis occultis; Concreta maturitati conveniunt, nach Bengels Sonnenweiser — (plane pollex, non index.)

<sup>: (\*)</sup> Upostelgesch. II, 19.

<sup>(\*\*)</sup> Pf. LXXIII, 21. \$2.

Dacht, die im philosophischen Geist und poetischer Wahr heit besteht, und auf die Staatsklugheit (\*) der Versissication ankommt; kann man wohl einen glaubmürdigern Zeugen als den unsterblichen Woltaire anführen, welcher beynahe die Resligion für den Eckstein der epischen Dichtkunst erklärt, und nichts mehr beklagt, als daß seine Religion (\*\*) das Widerspiel der Mythologie sep?

Sacon stellt sich die Mythologie als einen geflügelten Knaben des Aeolus vor, der die Sonne im Rücken, Wolken zum Fußschemel hat, und für die lange

<sup>(\*)</sup> La seule politique dans un Poeme doit être de saire de bons vers, sagt der Herr von Voltaire in seinem Glauben 8 bestennt niß über die Epopäe.

<sup>(\*\*)</sup> Was der Herr von Voltaire unter Religion verstehen mag, Grammatici vortant et adhuc sub Indice lis est; hierum hat sich auch der Philosog so wenig als seine Leser zu bekümmern. Man mag die Frenheiten der gallikanischen Kirche, oder die Schwefelblumen des geläuterten Naturalismus dafür ansehen: so werden beide Erksärungen der

Weile auf einer griechischen Flote pfeift — (\*); Voltaire abet, der Hohepriesster im Tempel des Gcschmacksschließt so bündig als Kaiphas, (\*\*) und denkt fruchtbarer als Herodes — (\*\*\*) Wenn unssere Theologie namlich nicht so viel werth ist als die Mythologie, so ist es uns schlechters dings unmöglich, die Poesie der Heiden zu verreichen — geschweige zu übertreffen; wie es

Einheit des Verstandes keinen Eintrag

<sup>(\*)</sup> Fabulae mythologicae videntur esse instar tenuis cuiusdam aurae, quae ex traditionibus nationum magis antiquarum in Graecorum fistulas inciderunt. De Augm. Scient. Lib. II. Cap. XIII.

<sup>(\*\*)</sup> Qu'un homme ait da jugement ou non, il profite également de vos ouvrages: il ne lui saut que de la MEMOIRE, sagt tin Schriftsteller, in dessen, Munde Wunde sisse and ist, dem Herrn von Voltaire ins Gesicht — Kal ras un an neina yn inchrepant idea en podir unden. Softates in Platons Jon.

<sup>(\*,\*)</sup> Photius (in den Amphilochiis Quaest. CXX, welche Joh. Chr. Wolf seinem Füllhorn philologischet und fri-

unserer Pflicht und Eitelkeit am gemäßesten wäre. Taugt aber unsere Dicht=kunst nicht: so wird unsere Historie noch magerer als Pharaons Kühe aussehen; doch Feenmährchen und Hofzeitun=gen ersehen den Mangel unserer Geschicht=schreiber. An Philosophie lohnt es gar nicht der Mühe zu denken; desto mehr sp=stematsiche Kalender! — mehr als Spinne=

tischer Grillen angesetzt hat,) sucht in den Worten Herodes zu den Weisen Morgenland: "damit ich auch komme, und ihn anbete" eine Prophezenung, vergleicht fie mit Raiphas Ausspruch Joh. IX, 49-52 und macht die Anmertung: "Idois d'an mapumanoine ru rois und इंत्रकेष दावल मसमा केरे के महा रेडिया महा केरिया कार्याφόνο προευηνεγμένα, πίξας δι προφητικόν είληφό. ra. Photius denft fich im herodes einen Ianus bifrons, der nach seinem Geschlech. te die Seiden, nach seiner Barde die Juden vorstellte. — Sehr viele hamische und unnuge Einfälle, (womit fich herren und Dien er bruften,) murben ein gang. ander Licht fur uns gewinnen, wenn wir uns bisweilen erinnern mochten: ob fie von fich felbst reden oder weiffagend verstanden werden muffen? -

weben in einem verstörten Schlosse. Jeder Tagedieb, der Küchen late in und Schweizzerdeutsch mit genauer Noth versteht, dessen Name aber mit der ganzen Zahl M. oder der halben des akademischen Thieres gestempelt ist, demonstrirt Lügen, daß Bänke und die darauf sitzenden Klötze Gewalt! schrepen mussen, wenn jene nur Ohren hatten, und diese, wiewohl sie der leidige Spott Zuhörer nennt, mit ihren Ohren zu hören geübt wären.

"Wo ist Euthyphrons Peitsche, scheues Gaul? "daß mein Karren nicht feden bleibt. — — —

Mythologie hin! Mythologie her! Poesie ist eine Nachmung der schönen Natur—
und Nieuwentyts, Newtons und
Büschwackte Fabellehre wertreten boch wohl
eine abgeschmackte Fabellehre vertreten können?
—— Freylich sollten sie es thun, und
würden es auch thun, wenn sie nur könn=
ten— Warum geschieht es denn nicht? —
Weil es unmöglich ist; sagen eure Poe=
ten.

Die Natur wirkt durch Sinne und keistenschaften. Wer ihre Werkzeuge verstümsmelt, wie mag der empfinden? Sind auch gelähmte Sen nadern zur Bewegung aufsgelegt? ——

Eure mordlügnerische Philosophie hat die Natur aus dem Wege geräumt, und warum fordert ihr, daß wir selbige nach=ahmen sollen?—Damit ihr das Vergnüsgen erneuren könnt, an den Schülernder Natur auch Mörder zu werden

Fa, ihr feinen Kunstrichter! fragt immer, was Wahr he it ist, und greift nach der Thur, weil ihr feine Antwort auf diesse Frage abwarten könnt — Eure Hände sind immer gewasch en, es sen, daß ihr Brodt essen wollt, oder auch, wenn ihr Bluturtheile gefällt habt — Fragt ihr nicht auch: Wodurch ihr die Natur aus dem Wege geräumt? — — Bacon beschulz digt euch, daß ihr sie durch eure Abstracstion en schindet. Zeugt Bacon die Wahrscheit; wohlan! so werst mit Steinen — und sprengt mit Erdenkscheinem Schatten

Wenn eine einzige Wahrheit gleich der Sonne herrscht; das ist Tag. Seht ihr anstatt dieser einzigen so viel, als Sand am Ufer des Meeres; hiernächst ein klein Licht (\*), das jenes ganze Sonnen heer

<sup>(\*) — —</sup> et notho — — —

<sup>-</sup> lumine -

Catull, Carm. Sec. ad Dian.

am Glanz übertrifft; (\*) das ist eine Racht, in die sich Poeten und Diebe verliesben. — Der Poet (\*\*) am Anfange der Tage ist der selbe mit dem Dieb (\*\*) am Ende der Tage —

Alle Farben der schönsten Welt verbleis then, so bald ihr jenes Licht, die Erstge-burt der Schöpfung, erstickt. Ist der Bauch euer Gott, so stehen selbst die Haare eures Hauptes unter seiner Vormundschaft. Jede Kreatur wird wechselsweise euer Schlacht= opfer und euer Gobe. - Widerihren Willen — aber auf Hoffnung unterworfen, seufzet sie unter dem Dienst oder über die Gitelkeit; sie thut ihr Bestes, eurer Tprannen zu entwischen, und sehnt sich unter den brunstigsten Um= armungen nach derienigen Freyheit, womit die Thiere Adam huldigten, da Gott sie zu dem Menschen brachte, daß er sabe, wie er sie nennte, denn wie der Mensch sie nenmen wurde, so sollten sie heißen.

Luna, minores.

Horat, Lib. I. Od. XII.

<sup>(\*) —</sup> micat inter omnes Iulium sidus, velut inter ignes

<sup>(\*\*) 2</sup> Kor. IV, 6.

<sup>(&</sup>quot;,") Offenb. XVI, 15.

Diese Analogie des Menschen zum Schöpfer ertheilt allen Kreaturen ihr Gehalt und ihr Gepräge, von dem Treu e und Glauben in der ganzen Natur abhängt. Je lebhafter diese Idee, das Chenbild des unsichtbaren Got= tes, (\*) in unserm Gemuth ift; desto få= higer sind wir, Seine Leutseligkeit in den Geschöpfen zu sehen und zu schme= cken, zu beschauen und mit Handen zu greifen. Jeder Eindruck der Natur in dem Menschen ist nicht nur ein Andenken, sondern ein Unterpfand der Grundwahrheit: Wer der Herr ist. Jede Gegenwirkung des Menschen in die Kreatur ist Brief und Siegel von unserm Antheil an der Gottlichen Natur, (\*\*) und daß wir Seines Geschlechts (\*\*\*) sind.

Deine Muse wie das Feuer eines Goldschmieds, und wie die Seise der Wascher! (\*\*\*) — — Sie wird es wagen, den nastürlichen Gebrauch der Sinne von dem unnatürlichen Gebrauch der

<sup>(\*) - -</sup> vinar ve Gen ve nognere. Roloff.
I, 15.

<sup>(\*\*) -</sup> Deias nonwei Guesus. 2 Pet. I. 4.

<sup>(\*,\*)</sup> Apostelgesch. XVII, 27. it

<sup>(\* .. \*)</sup> Maleacht III, 2.

Abstractionen (\*) zu läutern, wodurch unsere Begriffe von den Dingen eben so sehr verstümmett werden, als der Name des Schöpfers unt erd rückt und gelästert wird. Ich rede mit euch, Grie= chen! weil ihr euch weiser dünkt, denn die

<sup>: (\*)</sup> Baco de interpretatione Naturae et regno Hominis. Aphorism. CXXIV. Mo: dulos ineptos mundorum et tanquam simiolas, quas in Philosophiis (in den Theorien der Wiffenschaften) phantaliae hominum exfiruxerunt, omnino dissipandas edicimus. Scient itaque homines, quantum intersit inter humanae mentis Idola et divinae mentis Ideas. Humanae mentis idola nil aliud sunt quam abstractiones ad placitum: Divinae mentis ideac sunt vera signacula Creatoris super creaturas, prout in materia per lineas veras et exquisites imprimuntur et terminantur. Itaque ipsissimae res sunt Veritas et Utilitas; atque Opera ipla pluris facienda funt, quatenus funt veritatis pignora, quam propter vitae commoda (um des Baucis willen). Anderswo wiederholt er diese Erinnernug, daß man alle Werke ber Ratur nicht nur als beneficia vitae, fondern auch als veritatis pignora nuben soute.

Kammerherrn mit dem gnostischen Schlüssel; versucht es einmal die Iliade zu lesen, wenn ihr vorher durch die Abstraction die beiden Selbstlauter und auszgesichtet habt, und sagt mir eure Meynung von dem Verstande und Wohlflangs des Dichters!

## Manie eige Os augus ge. . Kiyaos

der Weltweisheit hat den Text der Natur, gleich einer Sündsluth, überschwemmt. Muß= ten nicht alle ihre Schönheiten und Reichthümer zu Wasser werden? — Doch ihr thut weit größere Wunderwerke, als die Götter sich jemals belustiget (\*) haben, durch Eichen (\*\*) und Salzsäu= Ien, durch petrificirte und alchymi=

<sup>(\*) —</sup> фідожаї ущоте уще кай ой Сеой. Coltae

<sup>(\*\*)</sup> Sotrates zum Ph abt us: Οίδε ω φίλε έν

το το Διός το Δωδωναίν ίσεο δρυός λόγως έφα
σαν μαντικές πεωτυς γενέοδαι τοῖς μὲν σύν τό
τε άτε κα κόν σοφοῖς, ωσπες υμεῖς οἱ νέοι, ἀπέ
χεν δευός καὶ πέτεας ἀκκιν υπ ευνθείας,

μόνον ἀληθη λέγοιον. Σοὶ ὁ ἴσως διαφέρει,

τίς ὁ λέγως καὶ ποδικτός, κ γκε ἐκεῖτο μόνος

σκατεῖς, εἴτε μ΄τως εἴτε άλλως ἐχει.

siche Verwandlungen und Fabeln, das menschtliche Geschlecht zu überreden — Ihr macht die Natur blind, damit sie nämlich eure Weg weiser in seyn soll! oder ihr habt euch selbst vielmehr durch den Epikurismum die Augen ausgestochen, damit man euch ja für Propheten halten möge, welche Eingebung und Auslegung aus ihren fünf Fingern saugen. — Ihr wollt herrschen über die Natur, und bindet euch selbst Hände und Füße durch den Skoicismus, um destorührender über des Schicksalls diamantene Fesseln in euren versmischten Gedichten sistuliren zu können.

Wenn die Leidenschaften Glieder der Unehre sind, hören sie deswegen auf, Waffen der Mannheit zu seyn? Versteht ihr den Buchstaben der Versteht ihr den Buchstaben der Versnunft känsmerer der alerandrinischen Kirche den Buchstaben der Schrift, der sich selbst zum Versschaft die steich willen? Die größten Bösewichster gegen sich selbst, macht der Fürst diesses Vernschaften seinen Lieblingen; — seine Hohnarren sind die ärgsten Feinde der schösnen Natur, die freplich Korybanten, aber stark eines Geister zu Bauchpfassen, aber stark eines Eeister zu Bauchpfassen, aber stark einster zu Beister zu Bauchpfassen, aber stark et Eeister zu wahren Anbetern hat.

Ein Philosoph, wie Saul, (\*) stellt Monchen Gesehe — Leidenschaft als Lein giebt Abstractionen sowohl als Hoppothesen Hande, Füße, Flügel; — Bildern und Zeichen Geist, Leben und Zunge — Wo sind schnellere Schlüsse? sefelle — Wereinsplhige Bliß? (\*\*)

Warum soll ich Ihnen, nach Stand, Ehr und Würt den unwissende Leser! Ein Wort durch un en dliche umschreiben, da Sie die Erscheinungen der Leidenschen, da sie nallenthalben in der menschlichen Gesell= schaft, selbst beobachten können; wie alles, was noch so entfernt ist, ein Gemuth im Affect mit einer besondern Richtung trifft; wie jede einzelne Empfindung sich über den Umkreis aller äußeren Gegenstände verbreitet; wie wir die allgemeinsten Fälle durch

<sup>(\*)</sup> I Sam. XIV, 24.

<sup>(\*\*)</sup> Brief as the lightning in the collied night,

That (in a spleen) unfolds heav'n and earth And ere man has power to say: Behold! The jaws of darkness do devour it up.

Shatespeare im Midsummer-Night's Dream.

eine personliche Anwendung uns zuzweignen wissen, und jeden einheimischen Umstand zum öffentlichen Schauspiele Himmels und, der Erden ansbrüten. — Jede in div id u= elle Wahrheit wachst zur Grundfläche eines Plans, wunderbarer als jene Ruh= haut zum Gebiet eines Staats; und ein . Plan, geraumer als das hemisphat, erhalt die Spipe eines Sehpuncts. — — Rurg, die Bollkommenbeit der Ent=4 wurfe, die Starke ihrer Ausführung; die Empfängniß und Geburt neuer. Ideen und neuer Ausdrücke; — die Arbeitund Ruhe des Weisen, sein Trost und sein Eckel daran, liegen im fruchtbaren Schoo-Be der Leidenschaften vor unsern Sinnen vergraben.

"Des Philologen Publicum, seine Welt von "Lesern, scheint jenem Hörsaal ahnlich zu sepn, "den ein einziger Platon füllte. (\*) — An tie, "machus suhr getrost fort, — wie geschrieben "steht:

"Non missura cutem nist plena cruoris hirudo.

Gerade, als wenn unser Lernen ein bloßes Erinnern ware, weist man uns im= mer auf die Denkmale der Alten, den Geist durch

<sup>(\*)</sup> Plato enim mihi UNUS instar omnium est. Cicero in Brut.

durch das Gedachtnis zu bilden. Warum bleibt man aber ben den durchloch erten Brunnen der Griechen stehen, und verläßt die lebendigsten Quellen des Alterthumes? Wir wissen vielleicht selbst nicht recht, was wir in den Griechen und Romern bis zur Abgötteren bewundern. Daher kommt der verfluchte Widerspruch (\*) in unsern symbolischen Lehrbüchern, die bis auf diesen Tag in Schaafsfell zierlich gebunden werden, aber in wendig — ja in= wendig, sind sie voller Todten beine, voller hypo=fritischer Untugend. (\*\*)

Gleich einem Manne, der sein leiblich Angesicht im Spiegel beschaut, nachdem er sich aber beschaut hat, von Stund an davon geht und vergißt, wie er gestaltet war; eben so gehen wir mit den Alten um — Gar anders sist ein Maler zu seinem eigenen Constresait. — Narciß, (das Zwiebelgewächstad) schon er Geister) liebt sein Bild mehr als sein Leben. (\*\*\*)

<sup>(\*)</sup> Pr. LIX, 13.

<sup>(\*\*)</sup> Siehe den ganzen XI. Theil ver Briefe, die neueste Litteratur betreffend, hie ein wenig, da ein wenig, eigentlich aber S. 131.

<sup>( )</sup> Ovid. Metamorph, Lib. III.

<sup>—</sup> bibit visae correptus imagine format. Hamann's Schriften II. Th. 19

Das Heil kommt von den Juden — Noch hatte ich sie nicht gese= hen; ich erwartete aber in ihren philo=

Spem sine corpore amat, corpus putat ese, quod umbra es.

Adstupet ipse sibi, vultuque immotus

Hacret ut e Pario formatum marmore signum.

Spectat humi positus geminum, sua lumina, sidus,

Et dignos Baccho, dignos et Apolline crines,

Impubesque genas et eburnea colla, decusque

Oris, et in niveo mislum candore ruborem; Cunctaque miratur, quibus est mirabilis ipse.

- opaca fusus in herba

136

Spectat inexpleto mendacem lumine formam,

Perque oculos perit ipse suos; paulumque leuatus

Ad circumstantes tendens sua brachia silvas:

"Ecquisio! silvae, crudelius, inquit, amavit?
"(Scitis enim et multis latebra opportuna

fophischen Schriften gesundere Bestigriffe — zu eurer Beschämung — Ehristen! — Doch ihr fühlt den Stache k

"Et placet et video; sed quod videoque

"Non tamen invenio. Tantus tenet errop

"Quoque magia doleam, nec nos mare feparat ingens

"Nec via, nec montes, nec clausis moenia portis.

"Posse putes tangi, MINIMUM est quod amantibus obstat.

"Quisquis es, huc exi! — — — "Spem mihi nescio quam vultu pro-

"—— lacrymas quoque saepe notavi
"Me lacrymante tuas, nutu quoque signa
remittis.—

"In te ego sum. Sensi, nec me mea fallit imago —

"Quod cupio, mecum est: inopem me copia fecit.

"Outinam nostro secedere compore possem!
"Votum in amante novum — — —
DIXIT et ad faciem rediit male sanus
eandem,

19\*

des guten Namens, davon ihr ge= nennt sepb, (\*) eben so wenig als die Ehre, die sich Gott aus dem Eckel= namen des Menschensohns machte

Natur und Schrift also sind die

Et lacrymis turbavit aquas, obscuraque moto

Reddita forma lacu est. Quam quum vi-

--- clamavit: ,,Liceat quod tangere non

"Aspicere et misero praebere alimenta furori" —

Ille caput viridi fessum submisst in herba;
Lumina nox clausit domini mirantia
formam.

Tum quoque se, postquam est inferna sede receptus,

In Stygia Spectabat aqua — — — Planxerunt Dryades; plangentibus assonat Echo.

Iamque rogum quassaque faces feretrumque parabant,

Nusquam corpus erat. Croceum pro corpore florem.

Inveniunt, foliis medium cingentibus albis,
(\*) Jafob. II, 7.

Materiglien bes schönen, schaffenden, nach ahmenden Geistes — —
Bacon vergleicht die Materie der Penelope; — ihre frechen Buhler sind die Weltweisen und Schriftgelehrten. Die Geschichte des Bettlers,
der am Hofe zu Ithaka erschien, wist ihr;
denn hat sie nicht Homer in griechische
und Pope in englische Verse überset?

Wodurch sollen wir aber die ausgesstrorb ene Sprache der Natur von den Todten wieder auferwecken? — — Durch Wallfahrten nach dem glückslich en Arabien, durch Kreuzzüge nach den Morgenlandern, und durch die Wiederherstellung ihrer Magie, die wird durch alte Weiberlist, weil sie die beste ist, zu unserer Beute machen mussen. — Schlagt die Augen nieder, faule Bäuche! und leset, was Bacon (\*)

<sup>(\*)</sup> MAGIA in eo potissimum versabatur, ut architecturas et fabricas rerum naturalium et civilium symbolisantes notaret
— Nec similitudines merae sunt (quales hominibus fortasse parum perspicacibus videri possint) sed plane una eademque naturae vestigia aut signacula diversis materiis et subjectis impressa,

von der Magie dichtet. — Weil euch seise dene Füße in Tanzschuhen eine so beschwerliche Reise nicht tragen werden: so laßt euch einen Richt weg durch die Hypper bel zeigen — (\*)

Du, der Du den Himmel zerrissest und herabfuhrst! — vor Dessen Ankunft Berge zersließen, wie heiß Wasser vom heftigen Feuer aufseudt, damit Dein Nam'e und ter Feinden desselben, die sich gleichwohl nach Ihm nennen, kund werde, und gesalbte Heiden hauf ein hat der Koundern, die Du thust, deren man sich nicht versieht! — kaß neue Frelichter im Morgenland aufgehen! — kaß den Vorwis ihrer Weissen uns ihre Sch ahe estelbst ins kand zu führen — Myrrhen! Weihrauch! und ihr Gold! woran uns mehr gelegen als an ihrer Masgie! — Laß Könige durch sie geäfft

Bacon im zwenten Buch de angmentis scientiarum; wo er die Magie auch durch eine scientiam consensuum verum universalium und bep diesem Schimmer die Erscheinung der Weisen zu Bethlehem zu erklären mennt.

<sup>(\*) —</sup> zad iri zad varestonn oder vair detrum.
1 Kor. XII, 31.

werden, ihre phikosophische Muse, gegen Kinder und Kinderlehren ver= geblich schnauben; Rahel aber laß nicht vergeblich weinen! —

Wie sollen wir nun den Tod in den; Topfen verschlingen, um das Zugemüse für die Kinder der Propheten schmackhaft zu machen? Wodurch sollen wir den erbit=. terten Geist der Schrift versöhnen? "Mennst du, daß ich Ochsenfleisch. ressen wolle oder Bocksblut "trinken?" Weder die dogmatische Gründ=" lichkeit pharisaischer Orthodoren, noch die dich= terische Ueppigkeit sadducaischer Frengeister wird die Sendung des Geistes erneuren, der die heiligen Menschen Gottes trieb (sungieus maiens) zu reden und zu schreiben. — — Jener Schookjunger des Eingebornen, der in des Waters Schoof ist, hat es uns verkündigt: daß der Geist der Weis= sagung im Zeugnisse bes Einigen Mamens lebe, durch den wir allein selig werden, und die Verhelßung dieses und des Jukunftigen Lebens ererben können: — des Namens, den niemand kennt, als der ihn empfäht, der über alle Namen ist, daß in dem Namen Jesu sich beugen sol= len alle deren Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erden find; auch alle Zungen bekennen sollen, daß Fesus Christus der Herr sen zur Ehre Got=

Das Zeugniß Jesussy (4) und Das erste Zeichen, womit er die Majes stat seiner Knechtsgestakt affenbart, verwandelt die heiligen Bundesbucher in als ten guten Wein, der das Urtheil der Speisemeister hintergeht, und den schmachen Magen der Kunstrichter stärkt. Lege libros propheticos non intellecto CHRISTO, sagt der punische (\*\*) Kirchenvater, gust tam

<sup>(\*)</sup> Offenb. XIX, 10,

<sup>(\*\*)</sup> Siehe die Beantwörtung der Frage von dem Einflusse der Wennungen in die Sprache und der Sprache und der Sprache in die Wennungen, welche den von der königlichen Afademie der Wissenschlichen Afademie der Wissenschlichen hat S. 66. 67. Dieben kann füglich zu Rath gezogen werden: Ars Pun-ica sive Flos Linguarum: The Art of Punning, or the Flower of Languages in seventy-nine Rules for the farther Improvement of Conversation and Help of Memory. By the Labour and Industry of TUM PUN-SIBI.

Institum et fatuum invenies? Intellige ibi CHRISTUM, non solum sapit, quod legis,

Ex ambiguo dicta vel argutissima putantur; sed inon semper in ioco, saepa
etiam in gravitate versantur — Ingeniosi senim videtur vim verbi in aliud,
atque ceteri aecipiant, posse ducere.
Cicero de Orat, lib, 2. The second Edition 1719. 8. Dieses gelehrte Werk (von
dem ich leider! nur ein desectes Exemplar besitz) hat zum Versasser — Swift,
den Ruhm der Geistlichkeit,

Sageborn.

(The glory of the Priesthood and the shame!)

Essay on Criticism.

and fångt sich mit einer logischen, physischen und moralischen Desinition an. Im logischen Verstande Punnata dicuntur id ipsum quod sunt aliorum esse dicuntur aut alio quovis modo ad aliud referuntur. Nach der Naturlehre (des abentheuserlichen und grissensängerischen Eard aus) in Punning is an Art of harmonious Jinggling upon Words, which passing in at the Ears and falling upon the Diaphragma, excites a titillary Motion in those Parts, and this being conveyed by the Animal Spirits into the Muscles, of

sed etiam inebriat. — Aber den frevels

the Face railes the Cockles of the Heart Al Rach der Casuistik aber ift es a Virtue Lathat most effectually promotes the End of good Fellowship — — Ein Exempet bon diefer kunftlichen Tugend findet man witter andern von gleichem Schlage, in - obangeführter Bean imortung an der punischen Bergfeichung zwischen Dahomet, dem Propheten, und Augustin, dem Kirchenvater, die einem amphibologisch en Liebhaber der Poeste von halb enthusiastischer halb scholastischer Einbildungsfraft ähnlich sieht, der noch lange nicht gelehrt genug zu senn scheint, den Gebrund der figurlich en Sprache gehörig einzusehen, geschweige, geistliche Erfahrungen prufen zu können. Der gute Vischof sprach ohne es zu wissen hebraisch. wie der butgerliche Edelmann ohne es gu wissen Prose, und wie man noch hent zu: Tage durch gelehrte Fragen und ihre Beantwortung ohne es zu wissen, die Barbaren seiner Zeiten und die Tucke seines Herzens verrathen fann, jum Preiß der tieffirmigen Wahrheit: daß alle Sun. Der find und des Ruhms mangeln,

Model zu steken, — muß A dam zuvor "wohl todt senn, ehe er dies Ding seide und "den starken Wein trinke. Darum siehe "dich für, daß du nicht Wein trinkst, wenn "du noch ein Säugling bist; eine jegliche "Lehre hat ihre Maße, Zeit und "Alter." (\*)

der ihnen angedichtet wird, der arabische Lügenprophet sowohl als der gute afrikantische Pirte und der wizige Kopf, (den ich zwerst hätte nennen sollen), dem es einsgefallen, durch so lächer liche Parale lelftellen jene zween Bekenner der Providenz ben den Daaren in Vergleichung zu ziehen, der punischen Verpunischen winstlehre unserer hentigen Kabbalisten vemäß, denen jedes Feigen klatt einen zureichen den Grund, und jede Anspielung eine Erfüllung abgiebt.

Borte unsers Enthers (der sich durch Lesung des August in & seinen Geschmack ein wemig verdorben haben soll) aus dessen bekannter Borrede über den Brief an die Romer, an der ich mich eben so wenig müde lesen kann, als an seiner Vorrede zum Psalter. Ich habe diese Stelle durch eine sogenannte Accomp

Rachdem Gott durch Natur und Schrift, durch Geschäpfe und Seher, durch Gründe und Figuren, durch Poesten und Propheten sich erschöpft, und aus dem Othem geredet hatte: so hat er am Abend der Tage zu und geredet durch Seinen Sohn, — gestern und heute! — bis die Verheißung seiner Zustunft — nicht mehr in Knechtsgestalt — auch erfüslt sepn wird —

Du Ehrenkonig, Herr Jesu Ehrist!

Gottes Waters ewiger Sohn Du bist;

Der Jungfrauen Leib nicht hast verschmäht —— (\*)

modation hier angeführt, weil Luther am angeführten Orte von dem Abgrunde Göttlicher Vorsehung spricht, und nach seiner löblichen Gewohnheit auf seinen Ausspruch versichert, "daß man ohne "Leiden, Kreuz und Todesnöthen "die Vorsehung nicht ohne Schaben "und heimlichen Zorn wider Gott "handelnkönne."

(\*) Den Kirchenliederischen Fall dieses Abschnittes wird der andachtige Leser selbst erganzen. Mein Se-

Man würde ein Urtheil ber Lästerung fallen, wenn man unsere wikigen Go= phisten, die den Gesetzgeber der Juden einem Eselskopf, und die Spruche ihrer Meis stersanger dem Taubenmist gleich schähen, für dumme Teufel schelten wollte; aber doch wird sie der Tag des Herrn --ein Sonntag, schwärzer als die Mit= ternacht, in der unüberwindliche Flotten Spreu sind — Der verbuhl= teste West, ein Herold des jungsten Un= gewitters, so poetisch - als es der Herr ber heerschaaren nur den= ken und ausdrücken kann, wird da den ruftigsten Feldtrompeter überschmettern : — Abrahams Freude den höchsten Gipfel erreichen; — sein Kelch überlau= fen — Die allerletzte Thräne! unschätzbar köstlicher als alle Perlen, womit die letzte Konigin in Egypten Uebermuth treiben wird; — diese allerletzte Thrane über Sodom & letten Brand und des letten Martyrers (\*) Entführung, wird Gott eigenhandig von den Augen Abrahams, des Baters der Glaubigen! abwischen -

dåchtniß verläßt mich aus bloßem Eisgensinn; — Semper ad eventum — — et quae desperat — relinquit.

<sup>(\*) 2</sup> Petr. II, 8.

Jener Tag des Herrn, der Christen Muth macht, des herrn Tod zu predigen; wird die dummsten Dorfteufel unter allen Engeln, denen ein höllisches Feuer berei= tet ift, offenbar machen. Die Teufel glau= ken und zittern! — aber eure durch die Schalkheit der Vernunft ver= rückt en Sinne zittern nicht. — Ihr lacht, wenn Abam, ber Sunder, am Apfel, und Anakreon, der Weise, am Traubenkern erstickt! — Lacht ihr nicht, wenn Ganse das Capitol entsetzen — und Raben den Patrioten ernahren, in dessen Geist Israels Artillerie und Ren= terep bestand? — Ihrwunscht euch heim= lich zu eurer Blindheit Glück, wenn Gott am Rreuz unter die Missethäter ge= rechnet wird — und wenn ein Gräuel zu Genf oder Rom in der Oper oder. Moschee, apotheosirt und kolo= quintisirt wird. -

Pinge duos angues! pueri, sacer estlocus; extra

Meiite; discedo -----

PERS.

Der Geburtstag eines Genies wird, wie gewöhnlich, von einem Martyrer=
fest unschuld iger Kinder begleitet
— Man erlaube mir, daß ich den Reim
und das Metrum mit unschuldigen Kin=
dern vergleichen darf, die über unsere neueste

Dichtkunft einer drohenden Lebensgefahr aus=

gesetzt zu sepn scheinen.

Wenn der Reim zum Geschlechte der Paronomassie (\*) gehört: so muß das Serkommen desselben mit der Nätur der Sprachen und unserer sinnlichen Vorstellungen beynahe gleich alt seyn. —— Weindas Joch des Reimszu schwer fallt; ist dadurch noch nicht berechtigt, das Tastent (\*\*) desselben zu verfolgen. Der Ha=gestolze hätte dieser leichtsimmigen Feder sonst so viel Anlaß zu einer Stackelschrift gegeben, als Platon haben mochte den Schlucken des Aristophanes im Gast mal, oder Scarron seinen ein genen durch ein Sonn net zu verewigen.

Das frepe Gebäude, welches sich Klopstock, dieser große Wiederhersteller bes lyrischen Gesanges, erlaubet, ist vermuthlich ein Archaismus, welcher

<sup>(\*)</sup> Siehe zu Lowthii Praelect. XV. die 76. Note des Herausgebers.

<sup>(\*\*)</sup> Sanft schleichet sich der Reim ins Perz, wenn er sich ungezwungen findet:

Er stütt und ziert die Harmonie, und leimt die Rede ins Sedächtniß.

Elegien und Briefe. Straßburg, 1760.

Die rathselhafte Mechannt ver Ferris Enter Po ve fie ver den Debraern glündlichten finnigen Bedbachtung der gründlichsten Kunftsrichter unserer Zeit (\*) nichts mestungahren nichter unserer Zeit (\*) nichts mestungahre in nalle kleine Their ihren Praise in naufgelost, deren jeden man jalogenische eine

"Jeinen Vers eines besonden "ansehen kann; und die L "Empfindungen der altest "Dichter scheinen sich von ehen so zufälliger Weise r nenstaubchen) "in spm met "geordnet zu haben, die

Jind ob sie schon kein Gesekkraftiges) Sylbenma Domers monorvii

(\*\*) Wurde es nicht poßterlich fem.

edit Uppsissender von der Ursache eines durch-Enpegige u. Splygimaaßes in dem griechts

using Margar la Ravaudeuse, wie die je Musikes Abisologen ift, die Ursachen angeben woller, warum er seine dichterischen Empfinungen, die qualitates occultas 14 fat iver indbet zum Gegenstande haben Will ist Galances Sprache Empfindun. ge ti par excellence heißen, mit abge-Testen Beilen drucken läßt. Ohnge-"Achtet meiner fauderweischen Mundare wurde ich sehr willig senn, des Herrn Alophods profaische Schreibart für ein Muster von klassischer Vollkome menheit ju erkennen. Aus kleinen Prohensdavon, traue ich diesem Autor eine so tiefe Tenutnis seiner Muttersprache, und " besondenseichter Prosodie zu, daß sein umusikatifches Sylbenmaaß einem Sanger, ber nicht gemein fenn will, jum Feperfleibe der lprischen Dictfunft am angemeffensten zu sepn scheint. - 3ch unterscheide die Originalficke unfers Afsaphs von seinen Verwandlungen der ab ten Kirchenlieber, ja selbst von feiner Epopde, beren Geschichte befannt, und mit Miltons seiner, wo nicht gang, bod im Profil, abulich ift.

schen Dichter Ist bin teiner Reffe durch Eurland und Liefland gemäßigt worden. giebt in angeführten Gegenden gewisse Striche. Wolf ben aller ihrer Atbeit singelt hört, abet nichts als eine Cavenz von wenig Soneth, die mit einem Metro viel Aehnlichkelt haff. Sollte ein Dichter unter ihnest aufstellelle ? ware es ganz natürlich, daß alle seine Beise nach diesem eingeführten Mack staab ihrer Stimmen zugeschnitten sepn wurden. Es wurde zu viel Zeit erfortent viesen fleinen Umstand (ineptis gratum forin fein gehörig Licht zur fehen, mit mehrer nen Phánomenen zu vergleichen, den Fründen davon nachzuspüren, und die fruchtbaten Soft gen zusentwickeln war an ein in der an S

Iam satis terris nivis atque dirae

Grandinis misit Pater, et rubente

Dextera sacras iaculatus arces.

Terruit urbem

Seculum Pyrrhae, nova monstra quellar,
Omne quam Proteus pecus egit altos.

Visere montessor with

HORATIVS.

ranks in 1919 and

ones as as anardocar water as an are

enge inn im gen auffaftig kie gene

The der alkeste Leser dieser Rhapsobie un Cabbalistischer Prose seine ich mich vermöge des Menten der Erstern, die nach mir kommen warden, noch ein Bepfpiel eines hannherzigen Urtheils zu hinterlassen, wie seines fein werden

min Es schmeett alles in dieser afthetischen Rus nach. Eitelfeit! - nach Gitelfeit! ---- Der Rhapfobift (\*) bat gelesen, ber obachtet, gehacht, angenehme Worte gefticht undergefunden, treulich angeführt, gleich eis mein: Raufmannbichiffe feine Dabruntt weit hergehoft, und von ferne gebracht. Aft hat Sas und Sas zusammengerechnet, wie man die Spiese auf einem Schlacht-felde jablt; und seine Figuren abgezir-Ragel zu einem Ge= felt, tt Ragel und Spieße zelt Rleinmeiftern und bat feiner Zeit \* \* \* \* \* \* \* \* Øø und?

O'8'ell'sten und Afterisken (\*\*) ges fcbrieben : 1880 n. 1880

<sup>(\*) —</sup> ei g'udipod — ignurion ippunis — Safrates in Platons Jon.

<sup>(\*\*)</sup> Ein geschickter Gebrauch diefer maffere.

Laßt uns jetzt die Haupt summe seinner neuesten Aesthetik, welche die alte ste ist, horen:

Fürchtet Gott und gebt Ihm die Ehre, denn die Zeit Sei= nes Gerichts ift kommen, und betet an Den, der gemacht hat Himmet und Erden und Mesk und die Wasserbrunnen!

tischen Zeichen könnte eben so gut dienen, die sa som on isch en Schriften zu versüngen, als einer ver nenesten Ansieger zween Briefe Pauli durch die Mestethode der II. und Tabellen erläutert hat.

त्रात्र के अन्य के किस के विकास के किस के किस

. a a b 3 3 3 4 1 1 1 . .

7 3 6

# Exercitium.

每种分类的对 为此为 人类的现在分类的现在分

Mit zuerst Anhangsweise gedruckt worden hinter einer akademischen Streitschrift, de Somno et Somnie, das ist, vom Schlaf und Alkanman handelnd, die im Jahr 1751 den 3. April in dem philosophischen Audienz. Saale der

# ALBENTZNE,

dem eitlen Wandel nach Baterlicher Weise gemäß, öffentlich aufgeführt worden

Rou

einem verlornen Sohne

u. e. F.

Albertine.

# HORATIVS.

Nympharumque leves cum Satyris chori
Secernunt populo

CLARISTING LANDON CONTROL OF THE MARKET CONT

### ARMIGER AVTOMEDON PATROCLO

Male profecto Tibi consuluisti, CLARISSIME LINDNERE, qui libri Tui causam agere mihi mandaveris. Quod mihi detulisti muneris, fore, ut Te poeniteat, spondere possum. Consuetudine forsan fascinatus de me honestius iudicas; stropham enim Te indignam existimo, quasi facundiae amplitudinem ex Respondentis Tui infantia conciliare velis. Ieiune verba faciet pro Te iuvenis, qui ad fo-

sententia jubuidere confuctus fuits

DI bene fecerunt, inopis me quodque pufillingis

Fecerunt animi, raro per per pauca loquentis

iis acres

Attamen cessi voto Tao, at me de amiciviae culpa accusare negucare negucare negucare negucare malo aures hominam salismo quam salismo apum salismo aperire, et periculum posius sanae incurrere, quam umovir Tai damnum facere. De eventu improbo me consolabitar official his individual.

umits quae particiforduit amparti erwifit.... Conjectandi pruvigo facit ut cognitionem fati tenebricosissimi eventu anticipare voluerint. Prae nimia vanitate vates hos de scientia gioriatos esse credo, qua Rhilosaphus magis ac plebs stu. pere debet. Praeterea annales litterarum nos docent, artem hanc iis aevis et apud gentes divina foresautoritate floruisse, ubi supersitio cum ignorantia aut philesophia saimis subtili et cuxiosa desimperio dimicavit. Auctorum proceses, qui inter antiquas praccepta, es arcana huius artis sarip taireliquenums, sunt Antemidoxus in Onestheriticis, quae Lanus Car narius latinae consuetudini tradidit, Apomasar in Apotelesmatibus Ioanne Leunclaio interprete, Arifiqteles, Cicero et Macrobius cet. Wicephori, Patriarchae Confantinopolitant, carmen iambi-cum de eodem argumento usque mihi nec vidère, nec peruoluere

licitum freit - Noto him lander coniecturais, quas Medici olimines aegrotorum imaginibus mosturma fecerunt; licet improbems Hippocratis observationes in his Ruceway noftros negleaisses qui tamen necs dum erubescunt en venarum khythmin et urinae luftratione fatidicos a gera Nec prosequar historiams artist has jus, nec in quaestioner de ractione et moribus eius descendants quate prodigiorum curiefo lectorismugar quam Tibi satisfacerentsuuInsprim rinois quidem auctores famois run. interpretationibus ingentos abundure lepido kaus diffitumo, sed dolendum est, illos indicio et side carere: hinc fatius duce procule corum ridere, quam credere. Me Tu omnium somniorum denisorem vinte putes, Sacri Codicis et experientiae auctoritatem maxime faspicio, ut somnia quarque idem vadere putem. Iucundiova et graviora quaedam judico; ac multa, quae vigilantes operamur, quin immo maio Erdefum aut Irum in fomnits quam in vigiliis agere. Sed mitto haes.

Opinio quarundam Philosophorum maioris mihi momenti vide tur, qui mentem humanum prae-Austiokis virtutis in somno capacem crediderunt. Vis praevidendi en horum fententia praevalet, fi factonnon vsus eft, vt mens in masuspervailiones corpoxis influes. Impant argumento huic commersitun sum geniis ex quorum ufu fati aucodota avimus noster in sommids colligere possit. Explicatio Dia sommi adversari opinioni eo rom widetur, quae menti noftrae praerogativam in dormiendo tribuit. Nessus enim, qui illamet corpus intercedit, in causa est, vit estrium eius ab ingenio & situ corporis pendeat. Defeatus igitur aut abundantia Spirituum vitalium machinam matibus suis, et mentem pen necessitudinem, quae inter estranque chtinet, sensibus inhabideminated the Quentum vore forhites infermit success nerved sreparando. qui usu diurno constinitur, patet menti noftrar cogitandi ferias 1662 tingere. Secur effet, h condition with in sommo haec foret, ut sui side non conscia esset, nec sentiret se cogitare, quod ideae et repraesens tationes ejus a cerebri motibat congruis disiunctae funt: Quiescit a munere suo externo, uti Evide ton ab opificio suo quiever, atta men pergit operari, aeque at vewere in sommo haut cessances, quamvis per quietem vétam non fentiles mus. Same est defectus stations mafirme, ut materialibes iffer ideix perinde ac verbis carere nequemaus fi cogitationum nofirarum mobis conscii esse velimus. Ne vero allan ideas nullas es inutiles putes, manusum mondinerimes; with mus, qui aeque nos latet, dari poseft inter has et illas) geas fentire incipinus, poquando malle intigui

cerebri incrementum factum atyak hic paturas roftras reparatus es. Ludit tupe imaginations more cum his animi sensibus in cerebri tabula, quando fibrae repletae et restitutae sunt. Ratio, quae nobis et cum coeli patriciis et cum dae. monioxum plebe intercedit, ad som nia etiam extendi potest; praes terquant quod praesentia mentium et largarum varit ordinis, quas in animos nofixos influere arcana di zingrum literarum nos doceme, mos xime inservit nodis naturae shar mange dissolvendis. Hinc forson admanitiones geniorum no frorum, quas toties erecit negligimus; hinc sollicitationes manurum auctorem esse mentem, nostram dissidimana hine decretas quorum argumenta nescimus scogitationes graves, glas "calui tribuirous 1 operationes of 18 quibus noedias sausas mannantage minus intelligit. Simuihi quaque Liceret animorum fympathiam has tuam, as genierum, usus deripasis,

fere crediderim, nostros, amice, genios ante foedus familiaritatis nostrae invicem conspirasse. Sed a genio meo monitus litteras sinio, ne mora scribendi consuetudinis nostrae diuturnitatem aequet. Accedit denique, quod ista relegens somnianti ingenio scripsisse, miki videor. Quicquid temporis siperest, malo curare, ne hoc loco Te consilii et me poeniteat obsequii. Vale. Cal. April. MDCCLI.

and the late of th

Jugendliche

Gelegenheitsgedichte.

constant objequits.

HORATIVS.

(Qued fi me Lyricis vatibus inferes!)

#### CASSI PARMENSIS OPVSCVLA. (+)

Argutae primum quum plectra Parentis et sure Distinctam sumsit cytharam Rhodopeius heres Ridebant segnes pulsus, digitosque micantes Serius, et chordis indoctae dissona vocis.

<sup>(</sup>f) Horat, Lib. I. Epist. IV. — Nebrigens verweise auf die Werke des Herrn De soforges Maillard, woselbst man auch eine französische Uebersesung dieses kleinen Gedichts auf den Orphens su- den wird.

# Studibunsch eines Sohnt

wide is all some ? .... a m

h. M. y. W. W. 18

to depend heros

Geburtstage seines Waters.

armer a light anning

\* \* \* 7, 4 9.

Wanns Deffen Bruft sich sanft bewegt Bon unverfälschtem Vatertriebe, In dem ein redlich Herze schlägt, Und wällend Blut voll treuer Liebe, Ber ikeiner Läute ersten Klang, Die frumme Sogenstieber singet, Und Ole dem ehrfurchtsvollen Dank In unschaften Briffen bringet. Edf aneinen Warmen schwache Kunst Dir Vater! mehr als mir gefallen Und höre mit gelassier Gunst Den Inhalt meiner Seele schällen.

Wie ben oft angestrengter Müh Des Schülers Ehrgeiz sich empöret, Des stärkern Meisters Harmonie Mit eifersüchtgen Ohren höret; Hann's Schriften II. Ih. Der Tone Vorzug fühlt der Seift Mit innerm Groll, daß ihm die Saiten Richt gleich gelehrt, gelehrig, dreist Nach seines Sinnes Wohlklang streiten: So mühsam strebt, erzürnt mit sich, Mein Kiel, Sevanken zu erreichen, Die dem erhabnen Wunsch für Dich, Der herzlichen Empsudung weichen.

D dreymal selig sen der Tag!

Da Dich Dein Vater segnend grüßte,
In Vaterblicken mit Dir sprach,
Und Dich als Sohn mit Inbrunst küßte,
Du weintest zwar ben Seiner Lust
Für kindlich ahndungsvollen Schmerzen;
Doch fandst Du mit der Mutter Brust
Zugleich die Ruh an Ihrem Herzen.
Mein von Dir unbeneidtes Glück,
Das dir zu frühe ward entzogen, (\*)

<sup>(\*)</sup> Mein Water war noch kein Jahr alt, ba mein Großvater starb. Meine Großmutter (eine einzige Tochter bes Johann Muscovius, von dessen merkwürdigem Leben man einige Umstände im GelehrtenLepikon sindet) verblieb in ihrem Wittwenstande mit zween Sohnen, davon ber älteste in ber Schriftstellerzunft nicht ganz

Bleibt ungestört von dem Geschick. Dir ist der Vorsicht Schluß gewogen, Gott mehret Deiner Jahre Zahl; Sein Segen stärket Deine Seiten, Und Seiner Gute weise Wahl Wird Deiner Tage Muh begleiten. Auch ich gehör zu Deinem Glück; — Der himmel bilde diesen Segen! Drum sieh mit hoffnungsvollem Blick Noch diesem letzten Trost entgegen.

unbekannt und zu Hamburg gestorben ist. Weil dieses Familien mach einem conte de ma mere l'oye aussieht; so wird gegenwärtige Anmerkung die lette sen, womit der Philolog zugleich von der Nachsicht, Großmuth, Geduld und Standhaftigkeit seiner Leser Abschled nimmt.

#### Freundschaftlicher Gesang

auf bie

# Heimkunft des Herrn S. G. H.

#### I 7 5 I.

#### HORATIVS.

— — Recepto

Dulce mihi furere est amiso.

Den sympathetischen Trieb, der Diches funst himmlische Salbung: 1988 Hab ich mit schweigendem Gram sonst eifereit sab ich mit schweigendem Gram sonst eifereit

Doch wenn ihr, Freunde, mich liebt, fer Laurens zärtliche Glut, Petrarchs Ruhm, von mir unbeneibt!

Wohlthätige Freundschaft träufelt mir, fats Polyhymnien, hente Gelehrtes Schwärmen ins Herz, ins Ohr

Ju einer Muse wird mir, mein Dennikgen, jede Gedank,

Mit ber ich Dir entgegen feb.

- Des Dasenns sichrer Genuß, des Lebens frisches Gefühle,
- Berjungt des Kranken Geblut, wie eine Schopfung, von neuem:
  - So heilsam wallet mein Puls, elastischen Freuden gespannt,

Da ich Pich bath umarmen soll.

- Wie lang ermudest Du Freund, uns? Vom starr wartenden Auge
- Gar zu leichtgläubig getäuschet, in dromedarischer Sehnsucht,
- Erscheint mir Deine Gestalt! Den ersten segnenden Gruß

Bum vorans schandernd ich empfind! —

- Noch winket im Luftkreis unserm Gelübd ein milderer Abend,
- Per die versaumete Lust des Sommers huldreich ersetet,
  - An dem die Luna (geschminkt ihr bleichverbuhltes Gesicht)

Aus Reugier unserm Seft zufieht.

- Der Zephyr altert bereits, ihm machsen schwerere Flügel,
- Weil er um volle Seständ und Busen seltner sich wälzet
  - Die Wollust unsern Geist erhielt.

#### Freundschaftlicher Gesang

auf die

## Heimkunft des Herrn S. G. H.

I 7 5 1.

#### HORATIVS.

— — Recepto
Dulce mihi furere est amiso.

Den sympathetischen Trieb, der Dichte funst himmlische Salbung: int Hab ich mit schweigendem Gram sonst eifereisüchtig gewünschet;

Doch wenn ihr, Freunde, mich liebt, fen Laurens järtliche Glut, Petrarchs Ruhm, von mir unbeneibt?

Wohlthätige Frenudschaft träufelt mir, kats Polyhymnien, heute Gelehrtes Schwärmen ins Herz, ins Ohr

harmonisches Säuseln. —

Zu einer Muse wird mir, mein Dennikget:
jede Gedank,

Mit der ich Dir entgegen feb.

- Des Dasenns sichrer Genuß, des Lebens frisches Gefühle,
- Berjungt des Kranken Geblut, wie eine Schopfung, von neuem:
  - So heilsam wallet mein Puls, elastischen Freuden gespannt,

Da ich Pich bath umarmen soll.

- Wie lang ermüdest Du Freund, uns? Vom starr wartenden Auge
- Gar zu leichtgläubig getäuschet, in dromedarischer Sehnsucht,
- Erscheint mir Deine Gestalt! Den ersten segnenden Gruß

Zum vorans schaudernd ich empfind! —

- Noch winket im Luftfreis unserm Gelübd ein milderer Abend,
- Per die versaumete Lust des Sommers huldreich ersetet,
  - An dem die Luna (geschminkt ihr bleichverbuhltes Gesicht)

Aus Reugier unferm Fest zusieht.

- Der Zephyr altert bereits, ihm machsen schwerere Flügel,
- Weil er um volle Geständ und Busen seltner sich wälzet
  - Die Wollust unsern Geist erhielt.

Die Weisheit schenket uns Freund! sokratischlächelnde Stirnen — Zum eisernen Schmerz den Balsam philosophischen Lipels.

In unserm Scherzen und Ernst, sen jugendlicher Geschmack Der 3 o b el mannlichfester Brust!

#### Lange,

Die Tugend geht begleitet von Ruhe, Minerva deckt sie mit der Egide; Sie hat in der verdorbenen Welt Vergnügung und den redlichsten Freund.

#### den Zwen und Zwanzigsten

des

#### Christmonats,

I 7 5 I.

Heut, Freunde, fühlt mein Herz. Den Werth erhabner Freuda! Der Jugend Wiß und Scherz Erscheint im Feyerkleide.

Drum laßt mein Lied von Lust Und milder Thorheit lächeln,

Die selbst des Weisen Bruft, Wie Frühlingslüfte facheln.

Der Sorgen Pflug vergeßt

Ben Wiegensanftem garmen. —

Des Vaters Lebensfest

Siebt mir das Recht zu schwärmen.

Ich, als der äitste Sohn,

Sing Eurer Lust zu Ehren; Jum freundschaftlichen Lohn

Gebraucht der Freude Lehren.

Füllt eurer Gläser Bauch,

Mit kenschem Blut ber Reben.

Den unentweihten Rauch Des Opferweins etheben

Die Wellen lauter Luft, Die von geschwäßigen Saiten Aus hohler Grotten Gruft Der Sinne Rausch verbreiten -Empfindt der Liebe Macht Un diesem frohen Tage, Die in den Rymphen lacht, Euch zur willfommnen Plage! -Seht meiner Mutter Blick Den Vater schmeichelnd grußen, Wenn wir auf beider Gluck Den Rand der Becher fuffen, -Ich hor euch jubelvoll Von Wein und Liebe fingen ; Doch meine Muse soll Der Wunsche Weihrauch bringen: Dich Vater! Dich umarmt mein Lieb. — Die Vorsicht, die vom Himmel sieht Auf unfre Lust und ihre Triebe, Der Menschen Wunsch im weisen Siebe Jum Segen sichtend, auf uns gießt — Die Vorsicht, die selbst Vater ift, Dir knupf ein Band mit treuen Sanden, Des Lebens Zweck damit zu pfänden! Beil sen mit Dir, geliebter Greis! Dein Wohl sen unsrer Tugend Preis, Bur ben fich unfre Sande falten,

Und frommen Dank entgegen halten!

# Dentmal.

#### Doung.

Hemourns the Dead, who lives as they desire. Die beste Trauer um die Todten ist ein Wandel nach ihrem Sinn.

Königsberg, ben 16, bes heumonats, 1756.

#### Spr. Sal. XXXI, 28,

Ihre Sohne kommen auf und preisen Sie selig; Ihr Mann lobet Sie. Ich nehme mir die dankbare Wehmuth eines Sohnes zum Benspiel, der in einem wohlthätigen Leichnam, auf dem er in der Gefahr des Todes den einem Schiffbruch entschwamm, seinen Vater erfannte, welcher sein Reisegefährte gewesen war. Diese kalten und erstarrten Gebeine schenkten ihm jest ein zweites Leben, ihr Andlick seste ihn daher in eine Begeisterung, worin sich Schrecken, Zärtlichkeit, Mitleiden und Freude mischten.

Sep mir gesegnet, fromme leiche meiner Mutter! Bist Du es, die mich unter Ihrem Herzen trug, die Sorgen für die Bedürfznisse meines Dasepns, — durch die Stusen des Pslanzen= und Raupenstandes dis zum reiseren Menschen, — mit der Vorsehung theilte? Ja Dank sey es der Vorsehung für diese Jahre und ihren Gebrauch, deren Versnunft und Erfahrung mich gelehrt, wie viel eine Mutter, wie Du, ihrem Kinde werth seine Mutter, wie Du, ihrem Kinde werth seine Matur und ihres Schöpfers mehr rühzer Katur und ihres Schöpfers mehr rühzen, als der Thron Sasomons seines Stifzters und seiner Herelichkeit. — Doch das

# Spr. Sal. XXXI, 28.

Ihre Sohne kommen auf und preisen Sie selig; Ihr Mann lobet Sie. Ich nehme mir die dankbare Wehmuth eines Sohnes zum Benspiel, der in einem wohlthätigen Leichnam, auf dem er in der Gefahr des Todes den einem Schiffbruch entschwamm, seinen Vater erfannte, welcher sein Reisegefährte gewesen war. Diese kalten und erstarrten Gebeine schenkten ihm jest ein zweites Leben, ihr Andlick seste ihn daher in eine Begeisterung, worin sich Schrecken, Zärtlichkeit, Mitleiden und Freude mischten.

Sep mir gesegnet, fromme Leiche meiner Mutter! Bist Du es, die mich unter Ihrem Herzen trug, die Sorgen für die Bedürfznisse misse meines Dasepns, — durch die Stufen des Pflanzenz und Raupenstandes dis zum reiseren Menschen, — mit der Vorsehung theilte? Ja Dank sey es der Vorsehung für diese Jahre und ihren Gebrauch, deren Verznunft und Erfahrung mich gelehrt, wie viel eine Mutter, wie Du, ihrem Kinde werth sey. — So kann sich die Blume im Thal der Natur und ihres Schöpfers mehr rühzmen, als der Thron Sasomons seines Stifzters und seiner Dech das

Lob meiner Mutter soll kein Tadel der West: seyn, die von ihr gefürchtet und überwunden worden; sondern, gleich Ihrem Wandel, ein Stilles Zeugniß für Sie, das mein Herz Gott zur Ehre ablegt, und Ihr Andenken mein stummer und treuer Wegweiser zur Bahn desjenigen Ruhms, den Engel austheilen. Ihr Geist genießt im Schooß der Seligkeit jene Ruhe, in deren Hoffnung der Trost, und in deren Besitz der Gewinn des Glau-bens besteht. Von der Sehnsucht desjenigen gerührt, was Gott dort bereitet hat, lin= Derte Sie schon hier den Eckel der Eitelkeit und die Geduld des Leidens durch den Ge= danken Ihrer Auflösung. Zu Ihrer Freude erhort, unsern Sinnen und Wunschen bingegen entzogen, liegt nichts als Ihr entsetl= ter Körper, Ihr blasser Schatten vor mir. Sen mir selbst als Leiche gesegnet, in deren Zügen mir die Gestalt des Todes lieblich erschien, und ben deren Sarge ich mich heute zu meiner eigenen Gruft salben will!

Dieß ist demnach der letzte Knoten meis nes Schicksals, das auf mich wartet. Ich werde der Welt und meines eigenen Leibes entbehren mussen, ohne Abbruch desjenigen Theils meiner selbst, der mit beiden so geznau verbunden ist, daß ich über diese Trenzung als über ein Wunder erstaune. Das Schauspiel der Erde wird aufhören mir Einstrücke zu geben, die Werkzeuge der Empsinz

dung und Bewegung, ungeachtet man ihrer fo gewohnt wird, daß man sie kast für un= entbehrlich zu halten anfängt, werden ihrer Dienste entsetzt werden! — Bin ich also deswegen da, um es bald nicht mehr zu senn? Der ungereimteste Widerspruch, dessen kaum der Mensch kähig ware, wenn er sich auch selbst als Ursache und Wirkung zugleich ansehen könnte. — Rein, jenes weise und große Urwesen, das mir in jedem Geschöpfe, so mich umgiebt, unbegreiflich allgegenwärrig ist, dessen Fußstapfen mir allenhalben sicht= baren Segen triefen, wird anstatt meiner End= zwecke gehabt haben, Endzwecke, die aus der Liebe für seine Werke fließen, sich auf das Beste derselben beziehen, und denen ich nach= zudenken, die ich zu vollziehen gemacht bin. — Webe mir nun das Geschäft versaumt: zu haben, zu dem ich bereitet wurde, und mir zu Gefallen die Natur, die ich durch meinen Mißbrauch ihrer Güter geängstigt! Doch weiß ich selbst die Größe meiner Ver= brechen, da ich um die Pflichten, um die Verbindlichkeiten, um die Bedingungen mei= nes Dasenns, ja um die Anschläge und den Aufwand des Himmels zu meinem Wohl so sorglos gewesen? Ich habe umsonst gelebt, und Gott hat seine frepgebige Aufmerksam= keit, welche die ganze. Schöpfung erkenntlich und glücklich macht, an mir verloren! Was sage ich : verloren? — an mir! —

bem Beleidiger der höchsten Majestat, der ihrent Entwurfen entgegen gearbeitet, an seinem eigenen Verberben nicht genug gehabt, freche Eingriffe in die ganze Ordnung der Haus= haltung Gottes, und in die Rechte sei= nes Geschlechts gewagt. — Da ich aber fast alle seine Wohlthaten mit so viel Gleich= gultigkeit, wie den ersten Odem, aus seiner Hand eingezogen; warum wird es mir jett so schwer, denselben wieder zu geben? — Ich sehe hierin mehr als eine natürliche Begebenheit; — ich fühle die Ahn= dung einer Rache, die mich heimsuchen will. — Das Rauschen eines ewigen Richters, der mir entgegen eilt, betäubt mich machti= ger als die Vernichtung meiner Kräfte. — Tod! König der Schrecknisse! gegen den uns kein Seher der Natur, wenn er gleich ein Büffon ist, weder durch Beobachtungen noch durch Spiksindigkeiten stark machen kann; gegen dessen Bitterkeit man mit dem König der Amalekiter die Zerstreuungen der Wollust und eine marktschreperische Miene umsonst zu Hulfe ruft: — durch welches Geheimniß verwandelt dich der Christ in einen Lehrer der Weisheit, in einen Boten des Friedens?

Die letzten Stunden meiner frommen Mutter dffneten mein weiches Herz zu dies fem seligen Unterrichte, der unser Leben und das Ende desselben heitiget! — Gott meiner

Sage! lehre mich selbige jahlen, daß ich klug werde. Diese Erde ist also nicht mein Erb= theil, und ihre niedrige Lust tief unter dens Ziel meiner Bestimmung; diese Wüste, wo Versuchungen des Hungers mit betrüglichen Aussichten abwechseln, nicht mein Vaterland, das ich lieben; diese Hutte von Leun, welche den zerstreuten Sim drückt, nicht der Tempel, in dem ich ewig dienen, und für dessen Zerstörung ich zietern darf. — Ich berbundere hier den Baumeister einer Ewigkeit, wo wir auch Wohnungen, finden: sollen, bloß aus dem Geruste dazu; und halte die Reihe meiner Jahre für nichts als Trummer, auf denen ich mich retten, und durch ihre kluge Anwendung den Hafen erreichen kann, der in das kand der Wonne einführt. — Aus= gesohnt mit Gott, werde ich seines An= schauens gewürdiget seyn, mich in einem rei= neren Lichte seiner Bollkommenheiten spiegeln, und das Bürgerrecht des Himmels behaupten konnen. Weder Feind, noch Ankläger, noch Verläumder, denen sich nicht: ein: Fürsprecher widersetzt, welcher, die verklarten, Narben seis ner Liebe auf bem Richterfluhl an feinem Leibe trägt, — nach deffen Aehnlichkeit meine Asche von neuem gebildet werden soll. — Sein ganzes Werdienst, wodurch er die Welt. der Sunder zu Seinem Eigenthum erkauft, gehört unserm Glauben; —- burch ihn geadelt folgen uns unire. Werke nach, — und der

TEN

W

0

ake

V

M

(K

þŧ

geringste unserer Liebeddickste stehk: auf des Rechnung des Menschenfreundes geschrieben, ats. ware er Ihm gethan. -- Wie zuwerlässig ist unsere Sicherheit auf die Zu-kunft bestätigt, da uns von des Himmels Seite so viel abgetreten und eingeraumt wird, als er für uns übernommen und ausgeführt hat! Ich frage die Geschichte Got= t e 8 seit so viel. Jahrhunderten, als er un= sere Erde schuf; sie redet nichts als Treue. Als er sie aus der Tiefe der Fluthen her= auszog, machte er einen Bund, und wir sind Zeugen von der Wahrheit desselben. Unsert willen sprach er zu ihr: werde! und vergehe! unsert willen kam sie wieder und besteht noch. - Wie vielen Antheil haben wir nicht durch unfere Noth und Gebet an seiner Regierung und Worsehung? Der Kreislauf bes Lebens, das selbst unter der Herrschaft eines allge= meinen Todes sich jederzeit erneuret; der Segen jedes gegenwartigen Augenblicks; der Worschuß von den Schähen, die wir hier schon ziehen; die Zeichen in unserer zeitlichen Erhaltung, welche uns so wenig am Herzen und so ofters außer dem Bezirk unserer eige= nen Vorsicht und Hulfe liegt, weisfagen und die entfernteren Absichten deßjenigen, der den Odem liebt, den er uns eingeblasen. — Reli= gion! Prophetin des unbekannten Gottes in der Matur, und des verborgenen Gottes in der Gnade, die durch Wunder und Geheimnisse unsete Vernunft zur höheren Weisheit erzieht, die durch Verheißungen unsern Muth zu großen Hoffnungen und Ansprüchen er= hebt! — Du allein offenbarst uns die Rath= schlusse der Erbarmung, den Werth unserer Geelen, den Grund, den Umfang und die Dauer besjenigen Glücks, das jenseits des Grabes uns winkt. Wenn der Engel des Todes an der Schwelle desselben mich zu ent= kleiden warten, wenn er wie der Schlaf des müden Taglohners mich übermannen wird, nach dem Schauer, in dem ein sterbender Christ jenen Kelch vorübergeben sieht, den der Versöhner für ihn bis auf die Hefen des gottlichen Zorns ausgetrunken: so laß dieses letzte Gefühl Seiner Erlösung mich zum Ein= tritt Seines Reichs begleiten! — und wenn Du dieses Leben meinen Freunden nühlich ge= macht, so laß sie auch durch mein Ende ge= trostet und gestärket senn!

Schon sucht mein neugieriger Blickschmachtend die Gegenden der Seligkeit, welche meine Mutter aufgenommen; — noch hore ich in Ihren Seufzern, (welche bep Gott diesenigen wiederzusehen beteten, die Er Ihr auf der Welt gegeben, die Sie als Säuglinge das Lob Ihres Schöpfers und Mittlers gelehrt, und denen Ihre Spuren nach der Heimath des Christen unauslöschelich sehn werden,) die feverlichste und zärtelichste Einladung der Gnade zu einer Herrzlichste

lichkeit, beten Vorstellung allein die Trauer unsers Verlustes mäßigt. Das späteste Opfer Ihres Andenkens weihe die Neigung und Pslicht meines kindlichen Gehorsams Dem, — mit Dessen Erkenntlichkeit und Liebe Sie Ihre erschöpften Kräfte noch beseelte, und zu deren Nachahmung das Beyspiel und Muster Ihrer letzten Augenblicke, als dringende Sewegungsgründe, hinzugekommen!

### Rleiner Wersuch

eines

## Régisters

über

den einzigen Buchstaben

P.

Seite. Paulus, des Apostels, Briefe lassen sich noch einmal so gut in SS. und Tabellen lesen . 308\* — — ein dunkler Schriftsteller, den ein · Doctor Juris zu Pabua wegen seiner infamen Dunkelheit prostituiren wollte 170,171\* Petrus, der Apostel, mit einem Leviten verglichen, der große Augen macht Philolog schämt fich nicht seiner Abnen 322, 323\* — — zieht seine Wärterinnen den Aristarden vor 214 — — hat eine Reise gethau und Beobache . tungen unter den lettischen Bauern angestellt **206** 

— wünscht sich eine Wurfschaufel

| Seite.                                             |
|----------------------------------------------------|
| Philolog warnt einen kleinen Rascher               |
| in den elisäischen Feldern für aliena              |
| cornua fronti addita durch Benspiele               |
| und Gleichnißreden 253                             |
| - meldet dem Rascher in den elisai.                |
| schen Feldern, woran Sofrates eigent.              |
| lich gestorben, und daß Bensons Ueber-             |
| setzung mit det Vorrede eines Hofpre-              |
| <del>-</del> • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| digers herausgekommen 252*                         |
| — – vergleicht sich felbst mit Alexanders          |
| des Großen Leibpferde                              |
| mit dem hoffan-                                    |
| dischen Wappen                                     |
| - thit einer Mar-                                  |
| got la Ravaudeuse 305*                             |
| — — mitreinem Vogek 170*                           |
| 'hat defecte Bucher in seiner Bi-                  |
| bliothef 297*                                      |
| — — redt in Prosopopden mit der Leiche             |
| seiner Mutter 331                                  |
| mit einem Erzengel 269                             |
| - vergleicht ben Reim mit dem                      |
| Schlucken 303                                      |
| - beschwert sich über des Reims språ-              |
| den Hagestolz, womit er seine Muse                 |
| abgeschreckt ibid                                  |
| — argert sich über ben asthetischen                |
| Spindzismum 920, 221                               |

| <b>⊙</b>                                  | eite.                                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Philolog ärgert sich über den exegeti-    | •                                       |
|                                           | 273*                                    |
| muß kein Kostverächter senn 226,          | 167*                                    |
| — hat ein eigensinnig Gedachtniß          | 301*                                    |
| - hat ben seiner Rhapsodie nicht an       |                                         |
| Porazens Frage gedacht:                   |                                         |
| — — amphora coepit                        |                                         |
| Institui, currente rota cur vrceus e      | xit?                                    |
| - meint vielleicht unter Pollio jeden     |                                         |
| unparthenischen Correspondenten           | 185                                     |
| - versteht weder arabisch noch hebräisch  |                                         |
| - erbant sich für die lange Beile aus     | _                                       |
| erae and                                  | 231*                                    |
| thut sich auf das Recht der Erstge-       | · . • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| burt viel zu gut                          | 307                                     |
| — affectirt eine kauberwelsche Schreib.   |                                         |
| art, und redet gleichwohl von klassischer |                                         |
| <b>Bollfommenheit</b>                     | 305*                                    |
| - nimmt von feinen Lefern mit ge-         |                                         |
| rührtem Herzen Abschied                   | 323*                                    |
| Philologen sind Banquiers                 | 138                                     |
| Philosophen sind freche Buhler            | 293                                     |
| - geben Monchengesete                     | 287                                     |
| Phrygier halten wenig von etymologi.      |                                         |
|                                           | 40                                      |
| daß ihre Sprache die alleralteste ist,    | 7                                       |
| hat ein Monarch sehr bundia hemiesen      |                                         |

|                                          | eite.           |
|------------------------------------------|-----------------|
| aus bem bekannten loco communi:          | •               |
| de pane lucrando                         | 170             |
| Phrygier ihre Sprache wird als eine ir-  | -               |
| dische ber Göttersprache entgegen ge-    |                 |
| fest                                     | 245             |
| Propheten find Herodes und Raiphas 2     | 79 <sup>*</sup> |
| publicum ift ein Schulmeister, bem       | 7               |
| mit Kindern gedient ist, die ihre Lec-   |                 |
| tion fein aufsagen können                | 131             |
| - bas aus einem einzigen Lefer be-       | _               |
| feht, wie dieses Register aus einem ein- |                 |
| zigen Buchstaben                         | 288             |
| Phischen Wahrsagerin stehen die          | ,               |
| Haare zu Berge                           | 245             |
|                                          |                 |

Cetera desunt.

#### ESSAIS

à la

# MOSAIQUE.

— il n'est plus rien, qu'un Philosophe craigne,
SOCRATE est sur le Trône & la verité règne.

M. DCC. LXII,

#### FRANC, BACON.

de interpretatione natural & regno hominis Aphorism.
CXXI.

et mailla vox mulierculae ad tumidum principem,
et maoratulo
certissi quis
minutis

なから しゅうかんだい ひをかかる 単音 海に神経で

#### LETTRE

ntologique & provinciale

SUR

#### L' INOCULATION

DU

# BONSENS;

---- pour les fous, Pour les Anges & pour les Diables.

EDITION SECONDE, corrigée par un Esprit administrateur, revue par moi.

\ D = 11 - ....

à Bedlam,

MOLLIBIT AVERSOS PENATES FARRE PIO ET SALIENTE MICA,

# LETTRE NEOLOGIQUE ET

## PROVINCIALE,

#### ý. I.

Pendant qu' on fait négocier le Grand. Vizir avec le Philosophé de Sans-Souci; — me voici en conférence avec le Prophète musulman, dont je déchiffre les rapsodies. La peste soit du billet doux, orthographié à la Suisse, qui vient interrompre le fil de mes études! Un je ne sais qui me désère la pénitence de lire la brochure d'un Charlatan gaulois sur l'inoculation du Bon Sens. Eh bien! il faut prendre du poil de la bête; la fable de ma lettre, (je Vous la dois, Monsieur, il y a un lustre,) roulera donc sur ce projet charitable & Vous le goûterez peut-être mieux que le regain d'une Muse polyglote

te, qui a fait languir notre commerce depuis quelque tems.

#### §. 2.

Agréez le précis, que je vais Vous donner de la pièce en question. L'auteur commence ce libelle contre sa patrie par l'anecdote de ses quarante ans, pour accre, diter sans doute la pointe de son écusson! noir. Le texte du sermon aboutit au péché originel de la nation; le Roman du jour en commente les preuves. Enfin il s'agit de fixer l'argent vif du cerveau par l'alliage d'un Bon Sens factice. Pour Vous épargner l'indécence et la fadeur de l'opération, qu' il ose présenter au Public, je Vous traduirai en deux mots l'esprit de ses drogues: "Imitez, Français! la belle "nature des Anglais, des Espagnols, des "Italiens, des Allemans; et vous voilà "guéris."

#### §. 3. .

Assurément Vous direz le proverbe: Midecin! guéris - toi toi - même! Mais admirons encore, s' il Vous plait, Monsieur, l' inoculation de sept humeurs plus méchantes que la petite vérole de la frivolité; la belle nature des autres peuples, qui n'est qu' une corruption homogène à la truité des Français; enfin le rétablis-

sement du Bon Sens par ce galimathias national et par un pot pourri de qualités occultes.

## . S. 4.

La chimère en cendres; je Vous chanterai maintenant la génération mythologique du Phénix. Rêvez, Monsieur, et buvez à Votre aise; l'avertissement de mon édition à souscrire ne sera qu'une épigramme pour n'empiérer point sur le patriotisme de Vos affaires solides.

#### §. 5.

Une vue d'aigle réduit la Carte de l' Europe à trois Climats, qui éclipsent l'aube ou le crépuscule des amples bordures. Le Génie, et la liberté voûtent l'horizon de la Grande-Bretagne; le Gout et le luxe cesui de la France; mais le Bon Sens celui de l'Allemagne. La sublimité des poêmes épiques en Angleterre, l'ascendant des mémoires français disent le fait à tout serupule; à la bonne heure je Vous garantirai, que le Bon Sens des philosophes allemans afpire à la monarchie universelle par la rigidité de leurs ressorts trempés, et par la conséquence du mécanisme systematique. Voici done le paye unique, où il faut chercher la toison d'or! la bénoite communicable! la vraye greffe à enter! le bijou des monopoles, qui surmonte en valeur toutes les Colonies du nouveau monde!

#### \$. 6.

Quel Démon me fournira l'atrocité du stile insulaire? — et vous, Nymphes! prêtez-moi le pinceau de la toilette pour accomplir l'éloge de la Sagesse hyperboréenne. Que j'envie la main, qui sçut manier et la massue et la quenouille! La tige d'une sleur entre les doigts de l'Amour met en déroute les troupeaux d'Anacréon; mais les armes d'un Hercule hébreu sans ses boucles sont sourire notre Siècle interédule.

#### \$. 7.

Avançons, Monsieur, vers ce Temple de papier maché, que le Bon Sens et la Raison publique doit à notre philosophie. Le Salamalec d'un Géometre répond à toutes les énigmes du Sphinx tutélaire. Une compilation de chevelures sert d'auréole à la tête du Zoroastre germanique; les mâchoires du Zoroastre s'attachent au

Zoroastre) Leibnitse

a la queüe; le dos du Loup est ennobli depuis hier par les ailes d' une Chauve—fouris aërienne, Ici est la sageste! Que celui, qui a de l' intelligence, compte le nombre septenaire de la chauvesouris; car c'est un nombre d' homme, et les ailes de la Crosse arrière rèlèvent un Docteur de la Sorbonne en Gascogne, le R. Pere---

§. 8.

Parbleu! faute de bésicles, ces Principes - là nous échappent, qui sont plus illustres que les monumens de la littérature patriarchale en métal et en argille, que les colonnes gemelles de Jakin & Boaz (cheville d' un Ordre impi-comique jusqu' à ce jour!) — Latentis, proditor intimo gratus puellae risus ab angulo; mais quel chien me tracera le rayon de la muraille, que je puisse fouiller, adorer, baiser ces yeux du Bon Sens, ces veaux d'or, ce bâton fourchu de la connaissance humaine, cette urne à deux anses,

Loup) Wolf.

Gascogne) en Allemagne, sobriquet de

qui masgré leur proximité sont le pivot de toutes les vérités Cis-alpines et Ultra-montaines! Avec un zèle semblable au mien, le Bouffon aveuglé brula jadis d'embrasser les deux piliers d'un château d'Espagne, sur le toit duquel il y avait près de trois mille malheureux, qui béoient aux corneilles. Vive l'Architecture Philistine!

Ş. 9.

C'est pourtant à cesdeux principes, Monfieur, que la Philosophie en Allemagne est redevable de sa TOUTE PUISSANCE, avec laquelle elle sait créer des contradictions dramatiques et anéantir des contradictions positives sous le bon plaisir du Bon Sens, et qu'elle éclaire le pays des ombres innées par la suffisance ou la déterminabilité d'un feu follet.

#### Š. 10.

Malheur à qui levera la jupe, pour tâter la foi implicite de notre Raison à

Cis-alpines et Ultramontaines) Proteftantes et Catholiques — naturelles et revélées et.

Malheur d qui) "Si l' on ne suit pas le lé-"gitime usage, que Dieu a ordonné, on "trouve souvent de mauvaises Con - que-

L'Infaillibilité du Syllogisme, à la Transsubstantiation des Symboles du Sens commun en vertu d'une Consécration définitive. Lisez, Monsieur, l'histoire ingénieuse et brutale, que l'Apôtre des Juliens a barbouillée sur la virginité immaculée de la Nature; mais défiez-Vous de ses mémoires candides. Ce n'est qu' un Proselite d'antichambre; tant s'en faut qu' il soit initié aux mysteres de la philosophie babylonienne.

§. II.

La Flute panique du Bon Sens a fait retentir les forêts de l'Allemagne. Les chansons de son Orphée transportent les benêts jusqu' au troisième étage de l'Empirée metaphysique (vive Pharaon!) sans l'échelle du détail individuel, et enseignent aux Dieux des jardins assatiques à faire des plans de bataille indépendamment de leurs troupes, du terrain, des forces ennemies et de la méchanceté du Hazard,

<sup>&</sup>quot;tes." Voyez les Bigarrures & Touches du Seigneur des Accords Chap. II. Des Rebus de Picardie.

Vive Pharaon!) Serment parasite du Maltre Songeur, Premier-Ministre en Egypte. Dieux des jardins assatiques) Marchéaux de

qui surprend les héros, comme le petit archer de Cythere les femmes, dans leur négligé.

#### ý. 12. ·

Or l' Europe ne rougira plus d' ad. opter l'apocalypse mulatte de l' Epargne transcendante; elle ne blamera plus le Minimum d' un vaudeville, la moutarde exotique de la Réformation, les glands d' un chêne ombrageux.

#### . §. 13.

La France ne bouchera plus les oreilles; elle écoutera la voix des enchanteurs allemans: car le Bon Sens de leur philosophie est fort expert en charmes, et leur langue néologique vaut la plume d' un écrivain diligent, qui va tarir le Lac de Genève, comme le Béhémoth engloutit une tiviere.

#### S. 14.

Mais si l'amour de la Patrie, Monsieur, vient à bour en France d'exter-

Epargne) Jamais Philosophe n' a mieux fait sa cour que l'immortel Maupertuis (graces au burin de M. de Voltaire!) par le Principe local de sa Cosmologie — ignem aetherea domo subductume On

miner les mouches, les papillons et les éphémères de la Folie, comme la Religion en a chasse le fantôme effrayant, qui enfanta nos fabriques; felicitons l'Allemagne d' un nouvel accroissement de sa population et de sa culture!

#### Š. 15.

FEE DES VAPEURS! Soeur gentille du Goût et du Luxe que la Paix ridera! venez changer les ronces de ma petite ferme en parterres de fleurs; venez égayer le berceau d' un HUMANISTE, que l'entui a fait tourner vers l'étude déserte et avantureuse de l'Orient, sous les auspices des Croisades à la moderne. Il demeure au torrent de Kerith, vis-a-vis du Fourdain; car une = deux - trois fois; on a jourdainisé déjà le fleuve. Les corbeaux lui apportent du pain et de la chair le matin, et du pain et de la chair le soir, et il boit du torrent = 4

sait, comment Prométhée sut plagiaire de l'Olympe.

Kerith) Les fils de la terre l'appellent Rabb.

Jourdain) Les fils de la terre l'appellent

Dormez bien, Monsieur! - Demain je Vous attendrai aux camps Philippiques - adieu jusqu'au revoir. De chez-moi; ce 29 Juillet, 1761.

Les corbeaux) Oiseaux d' Apollon.

# GLOSE PHILIPPIQUE.

Barbare! ouvrez les yeux.

à Tyburn - road.

#### VERS SIBYLLINS:

C'està vous d'instruire et de plaire, Et la Grace de JESUS-CHRIST Chez vous brille en plus d'un écrit Avec les trois graces d' Homere.

> ากระกำห เกมระการ์ " อมถึง เช่.

ier la me

#### GLOSE

### PHILIPPIQUE.

Lors qu'il n'y avait point de Roi en Israel, chacun faisait ce qui lui semblait être droit; et en ce même tems on imprima une seuille volante sur l'inoculation du bon sens dans le Fauxbourg d'une ville capitale, trope petite pour être entre les milliers de Juda. \*)

Après avoir tiré la lettre provinciale des Eaux du Lethé par une édition blanchies et repassée, les fous, qui idolâtrent ou blasphèment tout ce qu'ils n'entendent qu'; à demi, ne m'actionneront pas, si j'adopte cet enfant trouvé comme la Princesse Ther-

muthis le Législateur bègue.

L'ange tutélaire de la langue française, le Gardien de son purisme contre la corruption des étrangers (qui sont les fils du

<sup>\*)</sup> Bedlam vaut Bethlehem. Le flegme Anglais aime furieusement la prononciation contracte.

royaume), l'auteur célèbre des Vuis philosophiques et d'un Préservativ mercurial a frémi, malgré le \*) MOLLIBIT d'Horace, en lisant l'épître néologique; mais il n'a pas osé imposer à la Muse pucelle une chose, qui donne occasion de parler, par considération pour les taches brillantes de sa virginité.

Découvrez un nouveau monde; le, Pu-. blic se moquera de votre bonne aventure. Plantez un oeuf sur la table; et le Public. se moquera de votre adresse. — — Ainsi il faut bien observer l'élite des lecteurs. pour lesquels notre ouvrage a été composé. Ce n' est pas la Légion, mais de Dixme, savoir des Philosophes machines, - des Philosophes plantes, qui pgr la verdeur de leur esprit et par les lis de leur stile effacent la gloire de Salomon, ses discours agréables, ses hymnes, son histoire du Cédre qui est au Liban, et les éloges de l'hysope qui sort de la muraille; — enfin des Philosophes serpens, qui sont les plus fins Sophistes entre tout le bétail et entre toutes les bêtes des champs, parcequ'ils marchent au rocher du Génie sur leur ventre et mangent la poussière par Godi,

<sup>\*)</sup> Malliet, suivant le Législateur des IV.

A présent je vais exposer l'ébauche de notre Iliade in nuce en faveur de ceux, qui s' aveuglent eux-mêmes pour ne point reconnaitre l'Optimisme épique dans les vaudevilles d'Homere, et qui se formalisent des Rebus de Picardie.

sique et provinciale. L'auteur en rage monte sur ses grands chevaux pour se venger de la lecture forcée d'une brochure française et paye en même tems à un de ses amis sa dette aux dépens de l'érudition et de l'enthousiasme, qui sont ses grands chevaux. Il débute par les anecdotes de ses loisirs, plus intéressantes que celles de son âge.

6. 2. Extrait de la brochure française

sur l'inoculation du bon sens.

§, 3 Critique de la même.

S. 4. Idée générale de la lettre néologique. Après avoir calciné l' Alkaëst du
bon sens, l'auteur promet un projet supérieur en fadeur et en indécence au projet
de l'inoculiste gaulois. Sa provinciale est
en effet un Phénix français rectifié par
l'inoculation d'Anglicismes glacés, de
drôleries Hollandaises, de rodo montades Espagnoles, de Concettis Italiens,
d'Atticismes Arctiques, de Laconismes de
Lycurgue le posthume et d'Allégories Asiatiques il peint en passant le portrait du

Héros de ses leeteurs, réveur comme nos Archanges, quand ils contestent disputant avec le Démon du bon sens touchant le corps du Moïse (c'est pourquoi on fait endormir le héros vers la fin de la lettre) — buveur comme le Bélial de Milton, (c'est pourquoi on le fait boire, en premier lieu; au progrès des Systèmes en Philistine! et en second lieu: à l'immortalité de l'ame du Roi en Egypte!)

s. 5. Idée spéciale, qui sert de base au nouveau projet de l'inoculation du

bon sens.

6. 6, Invocation du Phêbus qui préside au Théatre anglique, et de trois Furies du Tressin français,

§. 7. Histoire naturelle de la Philo-

sophie germanique en hieroglyphes.

5. 8. Figure du haut goût ou Persifflage des Principes du bon sens.

s. 9. Continuation du même sujet.

6. 10. Le Papisme spiritualisé par le bon sens.

S. 111. Prodiges inouis de P Harmonie,

du bon sens.

5. 12. Charge de l' Europe,

6. 13. Charge de la France.

S. 14. Charge de l'Allemagne.

§. 15. Galanteries, oeillades, seiour, bonne chere, mauvaise compagnie et cera de l'auteur.

chaque homme de bon sens à finir son sermon. Promesse vague d'un rendezvous. Sur la date de la lettre il faut consulter l' Almanao, l' Oracle des fous,

L'analyse de ce Chef d'oeuvre d'un Inconnu nous a fait trouver la pierre angulaire, sur laquelle se soutient l'arrangement de ses idées. L'hypothese font damentale (§. 5) est le point saillant de son projet. Appliquons maintenant la pierre de touche pour essayer, si ce Phénix ait l'ame d'or, ou si ce n'est que du métal de princes.

Il y a des Capucins politiques, habillés en couleur mort-dorée, qui raisonnent à'l' envers de la Grande Bretagne et de la Foi avec St: Jaques. Celui-ci dit; comme le corps sans esprit est mort, ainsi la foi, qui est sans oeuvres, est morte. Ceuxlà pretendent, que la Grande Bretagne sans son Allié serait dans un cas semblable; — — ils soupçonnent, que le Secretaire d'Etat aurait été un Lord-Maire infiniment plus digne; que ses opérations avaient la langue déliée, mais les pieds aux entraves de la Goutte; et que les licences poétiques de la Marine anglaise sont trop équivoques pour prouver le Génis et la Liberté de cette Nation.

L' Hôtel du Goût se plaint à juste titre

du sacrilège de son Suisse, qui a épousé toujours en traître les interets du bon sens; car c'est lui, qui a prêché le premier dans sa patrie l' inoculation de la petite virole et de la Philosophie au delà de la Manche. Mais il y a des Carmes, qui prédisent le parasol en main, que l'évidence des calculs et des combinaisons que le bon sens mal-entendu des principes subalternes ont perdu la France; qu'il y ait des pertes, qui sauvent l'état, comme il y a des gains, qui le ruinent; et que la mortification d'un commerce précaire et d'un luxe bâtard en amendant la vie intestine, fera germer le Goût de la culsure, de la population, de la frugalité, enfin de toutes les passions mâles et nob-les, qui sont l'apanage du peuple français. La tête enveloppée dans le manteau

La tête enveloppée dans le manteau de la Fiction, mon coeur médite un excellent discours. — — Je vois le GENIE de l'Allemagne, son épée sur sa cuisse, son carquois rempli de flêches aigues, qui entreront dans le coeur des ennemis du Roi, — son sceptre est la dent d'un Elephant; — ce n'est que Myrrhe, Alöé et peau de Casse \*) de tous ses vétemens;

<sup>\*) &</sup>quot;Cassia, fistula fructum ferens, foliis et "floribus carens et cum foliis absque

l'odeur de ses habits est l'odeur d'un champ, que l'Eternel a béni; — — sa voix est la voix d'un homme intègre, qui se tient dans les tentes, mais ses mains sont veluës comme celles d'un homme de campagne, qui vit de la chasse; c'est pourquoi il est méconnu par les PENA-TES AVERSOS, à qui le seul goût de la venaison et les viandes d'appétit inspirent le talent des Cignes — — "

O Galates insensés! qui est-ce qui vous a fascinés, — Je voudrais seulement entendre ceci de vous: Est-ce le bon sens, qui enseigne au Salomon de l'Aquilon à faire des merveilles? Est-ce le bon sens, qui l'a fair prospérer contre la mutinerie de tant de Nations et contre les vains projets de tant de peuples? ——

O Fane! a tergo quem nulla ciconia pinsit,

Nec manus auriculas imitata est mobilis albas,

Nec linguae, quantum sitiat canis appula, tantum;

Vos, o Patricius Sanguis! quos viuere fas est.

<sup>&</sup>quot;fructu et flore, rara in Aegypto "inseriore." Hesselquist, Médecin Suédois, dans son voj age en Palestine, publié par Mr. Linnaeus, Tom. II.

Occipiti coeco - - etes vous si insensés d'applaudir au bon sens de la religion terrestre, sensuelle et diabolique, que Pylade, l'Hypocrite, alembique dans ses catechismes rimés; dans la crême fouettée de son essai regulier et sensé quoique faible en dix Chants; dans les Enées travestis; dans ses sermons, dont l'éloquence n'est que du fard et de la coquetterie; dans ses coups de Théatre - De loin vous verrez, auteur de vingt-quatre Tomes! Sir John Fallstaff, \*) dont les Saillies sont autant estimés qu'anciennement les Oracles d'Achitophel! Docteur Arabe et Juif (car c' était l' étiquette dans les tems de Roger Baçon, mais le Fou et le Brutus fut toujours de la Nation)! - de loin vous verrez dans les tourmens de la Critique le Dieu du Gout, et Rousseau dans son sein, et le Dieu du Goût vous répondra! Mon fils! souviens-toi, que pour tes 3, vers de soye tu as reçu des Louis d'or

<sup>\*)</sup> Chevalier d'industrie, confident de Henry V. étant encore Prince. Son caractère
unique charma la Reine Elizabeth dans
les Spectacles de Shakespeare, ces Ara
chetypes de la rudesse poétique dans
l'invention.

3, et des Frédérics d'or, en ta vie, et que 3, Rousseau y a expié ses couplets par ses 3, Pseaumes; mais — que tes pyramides 3, entre les mamelons sentissent dans le principal organe du goût philippique les pointes d'une aignille romaine sans rime et 3, sans raison!

Si le Siécle de Voltaire est jaloux de beaux - esprits, celui de Socrate fut amousteaux de beaux garçons en Grece. Nos sages s'édifient de la naïveté, avec la quelle ce grand Original de la bêtise ironique but la ciguë; — mais vous, imitateurs heureux! vous avalez en Mithridate l'Opium, qui supplée au bon sens des Epicuriens, des Eunuques Chambellans très inutiles du grand Seigneur! et des Aréopagites.

Moyses, les Dracons, les Lycurgues, les Numas, et les plus grands Législateurs? aussi les dix commandemens, les douze tables et les Codes ne furent pas compilés pour les gens du bon sens; mais pour inspirer au vulgaire la belle passion d'horreur pour les gens d'esprit sans piété et sans religion, pour les profanes, pour les parricides, pour les Ravaillacs, pour les Pierres d'Amiens, pour les pécheurs contre nature, pour les libelles et Odes d'Orléans, pour les Baptistes, qui évangelisent

désert les roseaux agités du yent et les nouvellistes qui volent, disant los II ne nouvellistes qui volent, disant los II ne l'est pas permis de débaucher la rele bon sens de Concubines Asdociers le bon sens de Concubines Asdociers le bon sens de prendre le pain des en l'ans et de le jetter aux peuts chiens rue négliger ta vigne en Bahalhamon et de l'est une droite trompeuse. L'est une droite trompeuse.

" Salo non le Roi d'Israel n'a - t - il point par l'est par ce moyen un sens l'est par ce l'est par ce moyen un sens l'est par ce l'est par ce moyen un sens l'est par ce moyen un

C'est le sel du bon sens, dont les Fiques Masses, les Hobbes, les Michiabels, les Humes, les voyageurs de Sévérambes et de Planètes ont assaisonné leurs s'ablés des abeilles, — des fourmis des lapins, des sauterelles et de l'araignée, qui saint les mouches avec ses pieds et qui est pourtant dans les palais des rois.

Glossateurs laborieux mais stapides!

qui ruminez comme les Dieux d'Egypte
la lettre des loix, ne savez vous pas,
que la lettre sue et ne profite de rien?
L'étude de l' Esprit des loix vous sera plus
glorieuse. Si quelqu' un des souris peut
prétendre à deviner juste sur l'architecture
des-

des Codes; e'est le grand Montesquieu. On peut le combattre; mais il faut l'estimer, son esprit est bien loin d'être pernicieux. Y-a-t-il rien de plus beau et de plus vrai que de dire, comme il fait, que le Suisse paye dix fois plus au culte de sa nature 'qu' un Turc au grand Sultan; qu' on aimait à Sparte l'art d'ennuyer comme les divertissemens à Athenes, et qu' un Athée est juste par poltronnerie, en parlant toujours de cette religion, qui consolait les manes du dévot Satyrique, lorsqu'il ent le malheur d'être glosé par un raisonneur imbicille.

Ayez pitié de moi, ayez pitié de moi, vous mes lecteurs! — certainement je suis le plus hébété de tous les hommes veilleuses pour moi, même quatre, les-quelles je ne connais point; savoir, un homme de bon sens, qui cherche la pierre philosophale, — la quadrature du cercle, — la longitude de la mer — et un homme de génie, qui affecte la religion du bon sens. Voyez ce que dit l' Ecclésiaste Chap. VII. vers 27. 28. 29. (Que celui qui tir le Roi Philosophe, y fasse attention!)
Entendons plutot un de ces anciens fon-

hamann's Schriften U. Ih.

deteurs du Christispilme, qui maigré, pas le lecture valte n'extravaguait pas me en sité sant la vérité d'un sens rassis. S. Paul, à la spreur de ses Cilicismes d'A était plus fin que la sage femme, du doucerenx Platon et du vaillem Kondplisse; et quoiqu'il sçût plus de detiglies que ce fanfaron, l'homme de letmes néchogiques. il aimait mieux prononcerskinde paroles d'une manière à être entendus pour cinstraire les idiotes, que dix mille paroles en un baragouin barbaricaire. ,Mesdenfans; dinsila la circoncision et au prépues du genre humain, "je ne me suis proposé
"Me savoir autre chose parmi vous que .»JESUS-CHRIST et JESUS-CHRIST cruseisié, parcequ' en lui nous, les tréfons de Meisons son enterrés et la Jufffance de la Ministre rélide en lui corporellement, L'Evangile, dont je suis accrédité; est pla sagesse de DiEU mysteriousemons va-3ches 3 — l'Encyclopédie d'un Génée "Createur - qui par l'énergie de les bons mots fait sortir du néant et renstrer dens le néant l'univers réprésentatif; - d'un Génie Médiaceur, que pla prédilection pour les Caleis du monde

<sup>&</sup>quot;) Les Ciliciens excellèrent à courir la mer et le bon bord.

, materiel et spirituel suggera le stratageme, de participer au sang et à la chair, , l'unisorme de la nature humaine, pour détruire comme le Roi d' Ithaque, en Mambeaux de gueux, les rivaux de fa "Pénélope, accusée à faux par les petits-"madtres Zoiles; - d'un Génie Auteur, oqui fonde toutes choses, même les cho-Ples profondes de Dieu - Le style de 35 les Mémoires pour servir à l'histoire , du viel et de la terre, furpasse tous les talens bothle, es touche à deux extrémités ud boufoise c'ele un argent affiné au fourmeau de tuire repuré par sepusois; vest sile doint d'un DIEU, qui se baisse, "penchant kbobas, pour écrire sur la terte, 3,d'un DIEU, aqui donne en pou x aux mignons de Pharaon la démonstration de , som existence et de la julousie souver. Baines 15 O Eternel! que res veuvres funt magnifiques; ves perfées sont mervell, sleusement profondes. L'homme sidbruti si y connaît rien et le sou p'enstend point ceci. - Les charges d'offair ten de JESUS CHRIST sont le speciarle odn Public - le spectacle des Anges nour Satan lui, meme se déguise en Ange , de lumière, et ses Ministres aussi se dénguisent en hérauts de justice, mais leur in sera conforme à leurs Geuvres en vingtjquatre Tomes) — le Spectacle des ecri-\* 40

wains sages, forts et en vogue. - Nous "sommes fout pour l'amour de CHRIST, "faibles, blamés, piacula mundi, la Canaille , de la République des lettres; - comme "séducteurs et toutefois étant véritables; pareils aux Copistes de virorum obscuro-"rum et toutefois des Flambeaux au milieu de la génération corrompue et perverse; Citoyens de la ville du grand Roi sur une montagne, qui ne peur point être cachée; — comme n'ay-, ant rien et toutefois possédant toutes cho, ses et enrichissant plusieurs par nos un, mones. — Mais je parlerai, mes enfans, la façon des hommes à cause deul'inhirmité de votre chair. Si un sou d'séaprit choisit les Rebus de Picardie pour rendre confuses les raisons suffisantes; 2,00 si l' Assassin, en bonnet d'un Docteur Jans malice, \*) choisit les parties honteuses "d' une Puissance Académique, pour rendre confuses ses pensées fortes: la Folie ,, de DIEU choisit les choses viles de ce ,, monde, et les méprisées, même les "Non-ens, pour abolir tout ce qui se glorifie de sa contenance et de son pourpoint devant lui; car envers celui, qui

<sup>\*)</sup> Conf. le Dictionnaire de Bayle sous le nom: Akakia — et le Martyrologe du Siécle de Louis XIV. sub die . . 175.

, envers le pervers TU agis selon sa per-"versité. C'est pourquoi nous ne proposons que du Scandale et de la folie pour le monde et pour les princes de "ce Siécle; mais il y a du bon sons dans notre témoignage de DIEU pour les ini-"tiés, passés et parfaits. La parole de la Scroix est le plus grand Scandale aux yeux des Théologiens orthodoxes et des Moines superstitieux, parce qu'elle masifeste le seandale mystérieusement caché ndans le levain des Pharisiens; c'est la plus grande Folie vis à - vis d'un Phi-Alosophie du bon sens et d'un esprit fort, parce qu'elle manifeste le levain des Sadsequosens et la folie mystériensement cachée adans, le Gout du Siècle & Hérode; mais "pour les Elus c'est un Système automate net vivant des vérités, que l'oeil n'a point vues, que l'oreille n'a point ouïes, agui ne sont point montées au coeur de phomme, que l'écrivain maphine, plante, nanimal ne comprend point et qu'il ne peut même entendres car, l'Esprit, qui est de Dien, peut seul nous révéler la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu en justifiant les pécheurs et en condam-"nant ceux, qui se justifient eux mêmes.— "Si vous ètes devenus paresseux à écou-"ter la politique du S. Evangeile, j'ou-

pvrirai ma bouche en fimiliades plus pals pables. Si quelqu'e un, mes enfans, , voulsit mépriser le Code du bon sens, see Centon d'un Pédant (pardonnez au "fort du dédain \*) ce couple de vers mas-"culins), il serait digne d'être pendu, sans "forme de jugement, comme l'ennemi des "Hébreux à un gibet haut de cinquante "coudées: - de combien pires tour-"mens pensez - vous donc, que sera juge "digne celui, qui aura foulé aux pieds ,le FILS de DIEU, et qui aura tenn pour une chose profane le Sang de "FAlliance, par lequet it fut sanctifié au scommencement des jours - lorsque son name était sans forme et vuide d'idées, "et l'Esprit de grace se mouveit sur le , dessus des eaux, — qui étaient des sigu-ures correspondantes à la vérité, qui est aux •1 Cieux• — -

(C'est ici la fin des paroles de S. Paul, dans lesquelles il y a des choses disticles entendre, que les Anges désireront de pénétrer jusqu' au sond, mais que les Fous et les Diables terdront, comme als terdent aussi les entres écritures à leur propue par ditigne)

mous préfent de l'Apolle des Payens,

avoir rapporté à Coniniba la Dulcinie de la Henriade? Dirons-nous, que S. Paul pratiquait ce grand art aux princes nécefaire de nourrir la faiblesse & l'erreur du nulgaire? Dirons-nous, qu'il ent les enstrailles trop étroites pour cette belle passion, de la vérité, qui instigua Voltaire d'in-

isme de Newton avec la Clarkes &c? Blameronse et le bon sens de S. des sons mots qu'il homme d'éventers qu'il pudica oratione so
Paul et ses lettres de et encore les révélations

de S. Jean, en imitant la Muse Amazone, qui appella du bon sens de Philippe clignant au bon sens de Philippe réveillé —

Muraille du Palais! fais sortir — ?

l'endroit du chandelier — les doigts
d'une main d'homme, qui écritent des
logogryphes pour surprendre cour, qui y
boivent du vin et louent l'or — l'angent

Antonii Juliani in convivio ad quor dam Graecos levidillina responsio.

Jous, le reput des Suloniques! Chaldeens!

Sages de Babylone!

"CELUI, qui a des yeux comme une samme de seu, connaît les menuës Oeuvres, "l'affliction, la pauvreté du bon sens et la spirichesse de bonne soi en ses Anges, qu'il sparoles, il est vrai, se perdent en l'air scomme du vent; mais à la fin ce vent sacquiert une sorce, qui renverse le Trône de ces prétendus Précepteurs et de ces pennemis réels du Genre humain, qui sosent dire, que l'amour du genre humain, sasse leur caractère : — 1951111.

"CELUI, qui a la clef de David, qui mouvre et nul ne ferme, et ferme et nul me serme, et ferme et nul mouvre, — connaît le blasphème de siceux, qui se disem être Auteurs de bonne moi, de goût et de bon sens et ne le sont mais sont de l'Académie de Satan.

— Voici, IL fera venir les Académiciens de Satan, qui se disent Auteurs de bonne foir, de goût et de bon sens et ne le sont point, mais mentent. — —

"Larron — et tout oeil LE verra et ceux"même, qui L'ont percé" — Oui. Ainsi
loit - il!

# Schriftsteller und Kunftrichter z

The second sure a first of the second Lebensgröße, von einem Les et, रक्ता है। इस रहत " ber teine Luft hat Kunstrichter und Schriftseller 20% b to error zu merben. Rebst Company of the contract of the einigen andern Wahrheiten Male hevert strong fat the fit will be ian or one भी का अंगिर Berleger, Ben Berrn Berleger, receives as the edebron michts withted the entry in the least of ne le fine Horatius Epod. VI. AMICA VIS PASTORIBVS. Territory de entre hour front en entre 1-7 6 24 OFF STEPS 1 10 S me [17)(07 11 mery I! And were et a mit oeil I E verra et conte. Polificano — — Pidanta tao Jones at otto.

#### The state of the s

A the state of the continues of the state of the ment verk, alpre, bell eller i en en Sofrates in Platons brittem Gefredde !! mel gingle: vollto indang das Tedoies foine diducundes sivai uni nondus, nouse mich οι αδύνατοι λίγειν ου παθι όλου, αλλι Επηλαβηνο Metes er unterehen Ab andh ne taunge Me Der Inhalt delt. ches den ich die Herr Arrival 医克里氏 医二氏性结节 医二氏病 医多种性 医电路线 and the test of the first of the second of the second with the same of t The Charles of the second of the second (BODDES) またっといいいはののMin TOOになった You See 2 Maria 5 12 Comment of the state of the state of withing as some contraction of the en in the contract while not give my ?

ानीक कुर १३० वर्ष महत्त्व अस्तात्रीय ।

### Zuschrift'

#### an den Herrn Verleger.

Sie sind Verleger gegenwartiger Schrift, mein Herr, ohne daß Sie es selbst wissen. Bestehen sie in keine Messe mehr, wenn Sie verheirathet sind; oder wählen Sie sie sich von zwey Uebeln, die ich Ihnen vorschlagen will? — entweder eine Eule zur Hausehre, ober hächts als Schwäger und stroherne. Männer zu Ihren Fabrikanten.

Der Inhalt dieses metaphysischen Versusches, den ich die Ehre habe Ihnen, mein Herr Verleger! in beliehter Kürze zu dedizeiren, geht Sie weiter nichts an; sondern eigentlich die Kunstrichter, ja was noch mehr, keine anderen Kunstrichter als solchen, die Eirskel lieben, sich mit Brennspiegeln die Zeit vertreiben, und den zureichenden Grund am Rande verstehen, warum man mit Buchstaschen rechnet, und man die allgemeinere Sprache der Sprichwörter und Gleichnisse in hundert Fällen vorziehen könnte und sollte. Sie als ein Kausmann werden übrigens auch wissen,

daß der Handel nicht nach der Unendlichkeit der Zahlen, sondern nach der Endlichkeit der Pfennige geführt werden muß.

Kommen Sie nur erst gesund wieder heim, und bringen und viel Reues mit; dann will ich Sie loben, wie man Leichen und offene Tafeln lobt. Ich verbleibe, in Erwartung besserer Zeiten,

The constant of unitarity of un

The bear 3. May 1762. The states of artists of the states of the states

ेंद्र स्टाइस्ट्राइड्डिंड कार्य क्षेत्रक त्रावास अध्यास कर अस्ति। जनसङ्ख्या कार्य कार्य स्थानिक स्थानिक स्थान

The first of the state of the state of the state of

on the property of the second second

Leser und Antor sind der Herr, voer diels mehr der Staat, dem ein Kunstrichter zu dies nen sich anheischig macht. Zu dieser Würde eines Kunstrichters gehören entweder zwo Schulztern, die Ajax in der Iliade zum Muster darstellt, oder ein Mantel, den man auf beiden Achseln zu wechseln weiß. Die heroisthen Zeiten sind an Riesen, und die philosophischen an Betrügern fruchtbar.

Wie die Lustseuche den Gebrauch des Mereurs zum herrschenden Hulfsmittel eingesett
hat, und die Neugierde der Naturgrübler
eben denselben zum Urim und Thümmim der Kraft, die in der Lust wirkt: also hat das Verderhen der Schriftsteller und Leser das Umt der Kunstrichter eingesührt. Die Seschicke des Ursprungs demuthigt zwar jedes Geschöpf, ist aber zum Unterricht unentbehrlich, und befördert zugleich den eingepflanzten Trieb in die Höhe und Breite zu wachsen. Die Erde ist meine Mutter, dachte Junius Prutus. Er siel, so lang "war, nieder sie zu unz armen, und wuthe der Schuchgriff der uduftliche schen Frenheit. Diese fromme-Lift udchritiche men tit eine Pflicht, die denfinischen der berichtent Mirr. des Stolzes, der sein eigen Sesthiecht Mirr. ichte cherlich vorfammt.

Das Werdienst auf eben so viel Wals Großmuth, Unred schimtheit der Mieth reden, daß ihre Annd die Stelle der Standmarke Routen können; un Mißbranche der Zeitt Gelehrsamkeit, wie wählerinnen in den der gemeine Rann

Die Anmerkungen, welche ninem ungedig thanen Ueberseger jum Rachthaller wantschen Tunffrichter bas Wort fahren sollen ingeben höchkens eine Ruthe mit Flitzerzold abnimit man kleinen Kindern jum Weihnachtsgeschenka haplegt. Erostgrunde, welche man and der Scham seiner Zeitverwandten schöpft, sind Wahrheiten, deren Beweis man von einer Aupplerin gern überhoben iften Theasymachus hieß jener Schulmaschen, der ben Preis-einer kritischen Rase durch dem lanebaren Wiederfchall , wouden maer fie fchtlage , bebaupten 

215 Derriffieinsten Grud der Gefchiellchkeit bie ficht barib je Boff ein Runfteichter nicht nur und ichreiben, fondern jugleich biefen fleinften Grad feiner Beschicklichkeit perleugnen tann. Da ein ehrlicher Mann ju einer folden Berftellung am iconften aufgelegt ift, fo folgt, bag bie Chrlichfeit bie Grundlage fenn muß,

rige Eigenschaften auf nichts

ind.

mit bem Runfirichter , wie n, Go lange diefer ichweigt, nter ber Sonne, (bie birne pflognomisten ausgenommen) infen streitig machen. nur den Mund aufzuthun Philosoph wie ein End bom

Liche im Duitelite, Das fedes alte Beib burch eine Manertung, Die nicht der Rede werth iff, andbiafen itannie. Weil unfere jungen Beltweifew inriner fo undbehmfam find ; has erffe Wort get vertieren, fo bielbt ihnen nichts als bei Duchen abrig, bas teste: Wort gu befattent Ein folihen Gieg aber ift das mythische Rins bed Dipe ; und biefer ein berühmter ganbe. mann unferer artadifden Dichter.

<sup>4)</sup> Olige Platen unter Gefeten auch Benfit der

armen, und wutde der Schufgniff der ednife schen Frenheit. Diese fromme Lift udchnitibe men ift eine Pflicht, die derlieschnens des Stolzes, der sein eigen Geschlicht stirgt, istis sperlich vorkommt.

Das Berbien auf eben so viel als Großmuth, Un schämtheit der Mi reden, daß ihre und die Stelle de ihre Brandmarke deuten können; Mißbranche der Z Gelehrsamkeit, w wählerinnen in di der gemeine Man

Die Anmerkungen, welche kinem mugntal thanen Ueberseher jum Rachtheile wäntschen Lunftrichter bas Wort sähren follen ingeben hächtent eine Ruthe mit Flitvergelte abnimit man kleinen Lindern zum Weihnachtsgeschenka han kleinen Lindern zum Weihr man and der Scham seiner Zeitverwandten Schaft, sind Wahrheiten, deren Beweis man von einer Aupplerin gern überhaben ifter Theasymachus hieß jener Schulwäscher, der ben Preis-einer kritischen Wase durch dem lantbaren Weisderkritischen Wase durch dem lantbaren Weisder-

fchall, womit mass fie schnliet 300 behaupten wollte: Dr in- -- ... is

Dernikteinste Grub ber Geschicklichkeit bei fieht harin, daß ein Kunsteichter nicht nur tesen und schreiben, sondern zugleich viesen kleinsten Grad seiner Geschicklichkeit verleugnen kann. Da ein ehrlicher Mann zu einer solchen Verstellung am iconsten aufgelegt ift, so folgt,

die Grundlage fenn muß, rige Eigenschaften auf nichts

find.

mit bem Aunstrichter, wie en, So lange bieser schweigt, inter ber Sonne, (bie hirnopsiognomissen ausgenommen) enten streitig machen. Unnur ben Mund aufzuthun, r Philosoph wie ein End vom

Liche im Duitelte, bas febes alte Weib burch eine Andrerfung, die usch der Rede werth iff, ausbiafen bann. Weil unfere jungen Weitweisen innter fo unbehntfam find, bas erffe Wort zu vertieren, fo bleibt ihnen nichts als bei Nuhm übrig, das tette Wort zu behältent Ein solder Sieg aber ift das mythische Rind ves Sieg aber ift das mythische Rind ves Stopp, und dieser ein berühmter Lands mann unferes arkabischen Dichter.

<sup>4).</sup> Giebe Platen unt fie Geffeten miet dienlich ich in

Der Aunstrichter, so lang er sich nicht merzien läßt, daß er lesen und schreiben kann, läuft gar keine Gefahr, mit einem Phylax "verglichen zu werden. Zeigt er aber nur ein Ohrläpplein seiner Geschickichkeit, so hat er Selbstmord und Hochverrath au seinem Chanacter schon begangen Weil er sich die Thorbeit gelüsen ließ, mit Autor und Leser einen Wettstreit einzugehen, zog er sich das Schicksal der lustigsten Jagd zu. Wenn Apoll, der Smynthier, oder ein Engel vom Delphin sich nicht seiner erbarmt, so ist er verrechnet, zu Wasser und zu Lande.

Die Fertigkeit, welche unsere Kunstrichter im Lesen und Schreiben besiten, ist ein uner-kanntes Wunderwerf des gegenwärtigen Jahr-hunderts, das die Veredsamkeit aller fertigen Briefsteller, geselligen Götter, dädalischen Bildstellen weit übertrisst, und dem fünstlichen Fleise unserer Papiermühlen und Ornekerpressen nacheisert. Wer aber der unüberwindlichen Versichung nicht widerstehen kann, die Einsicht eines jeden Schristhellers und die Einsicht eines jeden Schristhellers und die Einsicht eines jeden Lesers, durch die Ueberstescheit seiner eigenen, zu übertressen und anszusiechen, den macht die Stärke seines Aubms gänzlich zum Kunstrichter untüchtig.

<sup>&</sup>quot;) Siebe Platons procites Gespräch erzi Juniu.

Der Eringsig Eingriff in die Aube eines Mukarsn die Beringste Mochsicht für die Begierden sines Lesers, ist allemal die größte Ungeerkechtigkeitz die der Kunstrichter gegen sein eigen Teben hegeht; und wodurch er sich eine dop-Mette Machulac zuzieht, die ihm von beiden - Eheilen angeschrieben, und daher selten geerschenktzpiedens van de de de

bid Beil, man, aber keinem deutschen Kunstrich. Fer gipe so frenge Enthaltsamfeit von der Ereffenntniff, des Spiten und Bosen, den Geschmack per imengien Literatur betreffend, jumuthen darf, so bleibt die einzige Forderung übrig, Mangen Saushalter seiner Ungerechtipfeiten obie ben ber deutschen Chrlichkeit gm

mupermeidlichsten, sind , zu werden sucht.

mette, mit einem hamburgischen Kunk. richter im Reiche der Gelehrsamkeit um die Wette daß man nicht wie ein Cato oder Barro von der Viehzucht schreiben kann, wenn man, nicht, selbst e grege ein Ehrenmitglied, und gin Rubbirte gewesen ist; — und daß in den Angen mancher guten Leute folche Mini-Mer, Die Michts als die Cromwells ober Ulutpateurs, jug die Stiefelfnechte \*) ober Schlafmusen \*\*) ihrer Landesherren gewesen find

<sup>\*)</sup> From Macedonia's madman to the Swede. Pope.

<sup>\*\*),</sup> Sirach 32, 10—13. Hamann's Schriften U. Ah. 25

Ach das Gluck einer zweiten Auflage verdienen konnten.

Ein guter Staatsmann wurde meines Erachtens derjenige senn, der durch eine gluckliche Einbildungsfraft, von welcher aller Gebranch außerlicher Umstände abhängt, sich ein perstnliches Wohl dichten und versprechen könnte, das zwar dem einzelnen Intereffe eines herrn und eines Dieners entgegen liefe, wodurch aber eine gemeinschaftliche Uebereinstimmung entstånde, wie man zwischen dem Nordsterne, Magneten und Eisen entdeckt hat-Die fürchterlichsten Runftrichter wurden unsere deutschen Homere geworden senn, wenn sie nicht so leichtsinnig gegen Orakel wären, und sich fur Rathsel warnen ließen, die ihnen Fischer vorlegen, welche aus ihrem Ungeziefer ein Geheimniß machen. \*)

Zu einer klugen Dekonomie der Ungerechtigkeit, worin nach dem jetigen kaufe der Dinge die Verwaltung einer im Grunde verdorbenen Autor: und Leserwelt besteht, gehört auch dieß: daß man die Klagen der Schriftsteller nicht in den Wind schlägt, und die Partheplichkeit gegen die größere Menge von Lesern gar zu weit treibt.

<sup>\*)</sup> Siehe Plutarch vom homer.

Es ist schon ein großer Fehler im gemeinen Wesen, wenn man seine Gehülfen anschwärzen, und den Uebermuth derjenigen entschuldigen muß, die von uns abhängen sollten. Der Verleger ist allerdings unschuldig, wenn . unsere Schriftsteller ihre Ehre und Pflichten einer bloden Gefälligkeit und kahlem Eigennute aufopfern. Muß ber Schriftsteller Be--dingungen eingehen; wer giebt dem Verleger Gesete? Wird der nicht die ganze Unklage auf den Scheitel der Raufer und Liebhaber malzen? Hier liegt also die Quelle des Uebels, vor der sich unsere Runftrichter als vor dem lieben Beuer fürchten, welche Furcht aber vermuthlich mehr in ihrem Gewissen, als in der Sache selbst liegt.

Ruthe und Zucht ist die wahre Liebe, die Leser und Freunde erziehen muß. Wenn unsfere Kunstrichter selbst im Stande wären, so oft sie Leser abgeben, auf ihr Herz wachsam zu senn, so würden sie die Seele ihrer Brüder tieser auszuholen wissen. Ein alter Ruabe, der seine eigene Hand nicht lesen kann, der das nicht versieht noch behält, was er selbst schreibt, übernimmt sich gleichwohl, jede fremde Schrift aus dem Stegreif auszuhösen. Und wie geschieht das? Weil er sich auf Leser derstätt, die eben so unwissend und eben so nar seweise, als er selbst ist, denen man jeden

blauen Dunst für Wolfen, und jede Wolfe für eine Juno verkaufen kann.

Blindheit und Trägheit des Perzens ift die Seuche, an welcher die meisten Leser schmacken, und das heimliche Gift dazu mischen unsere feinsten Kunstrichter am gröbsten; weil ihre Beichtpfennige durch die Schooksunden den der Leser und die öffentlichen Ausbrüche der Schriftsteller zunehmen, die daher immer die Zeche bezahlen und den Kurzeren ziehen mussen.

Der Leser ist der Beerd in der Axe eines Autors, und die Brennlinie, welche ein Kunstrichter suchen und sinden muß. Doch weil unsere Kunstrichter keine Zeit übrig, behalten, selbst zu lernen, so haben sie es alle in der Schreibart hoch gebracht. Schreiben und lehren können sie alle, dieser eine gelehrte Faust, jener eine Kausmannshand; aber lesen! — höchstens wie die spanischen Bettler.

Rimmt man alle diese Einfälle zusammen, die man bald müde wird fortzusesen, so wird man noch leichter die traurigen Folgen absehen können, die aus der Untüchtigkeit der Leser, ans der Verzweislung ihrer Verleger, und aus der Verrätheren unserer Aunstrichter endlich entsehen mussen. Ein feindseliger Geise der senessen sten Literatur nämlich hat diese drepsache Schnur

bloß darum gestochten, um das ganze Geschlecht unserer Schriftsteller, wie eine Drossel, zu fangen. — —

Doch der Storch weiß seine Zeit; und an Mutterwiß sehlt es den kleinen Schulsüchsen gar nicht. Ja, sie prassen von den Allmosen der Musen, und hintergehen Apoll unter dem Borwands des Schnupsens, wenn sie riechen und Recheuschaft geben, oder lesen und schreis den sollen. Aber Häuser zu bauen, Kohl zu pflanzen, Wucher zu treiben, die Artem combinatoriam der Usse, Könige, Huren und Buben in rother und schwarzer Farbe, wie ein Bliß! zu spielen, stumme Beweise zu führen, himmelschreinende Zweisel zu unterdrücken, Relationes curiosas zu erzählen in groß Folio:

— wie heißt der Polyhistor, der über diese Punkte mit ihnen wetten will?

Die beste Welt ware langst ein todtes Meer geworden, wenn nicht noch ein kleiner Saame von Idio- und Patrioten übrig bliebe, die ein äxak dersum Bogenlang wiederkauen, zwo Stunden ben Mondschein zu Uebersetzungen, Unmerkungen, Entdeckungen unbekannter Lander widmen, ohngeachtet sie des Tages kast und Dise getragen haben; — et calices positiet maiares. I., um nach verrichteter Arbeit

Horat, Sermon, II. s.

und empfangenem Lohn ben beutschen Kunsterneine gute Racht zu wünschen.

Mit Lamech, der zwo Weiber nahm, eilt die Chronif dieser Kunstrichter zu ihrem Ende.
— Auch unsere Lamechs erzählen im triumsphirenden Ton ihrem Leser und ihrem Verlesger, mit denen sie unter einer Decke spielen, manische Thaten sammt thracischen Wunden und Beulen, siebenzigmal schätbarer als das vergossene Blut des gerechten Abels, der gesstorben ist, wiewohl er noch redet: 7d aluen pur adabas ist vious \*)

Quo me Bacche! rapis tui
Plenum? — —

- O Naiadum potens

Baccharumque valentium

Proceras manibus vertere fraxinos!

Nil parvum aut humili modo,

Nil mortale loquar. Dulce periculum est,

O Lenace! sequi DEVM

Cingentem viridi tempora pampino.

Gleichsam vom Schlummer eines fanften Rau-

<sup>\*)</sup> Dies anak dersperson steht Joh. 6, 55.

sches erwacht, kann ich nun auch wetten, daß kein niedersächsicher Charon im Reiche der Gelehrsamkeit; kein Verleger, der sich hat einbilden lassen, daß es auch in den elisäischen Feldern Schriftsteller giebt, die eine freundschaftliche Verbindung mit einer Unterwelt von Lesern nicht umsonst suchen; ja, daß sogar kein einziger meiner eigenen geneigten Leser rathen wird, wo ich gewesen bin. Weil mir meine Reise nichts kostet, so will ich wenigstens ein Mährchen davon zu kosten geben; — under naud, adda Genixier ein nüften geben; wosse nuche, adda Genixier ein nüften geben;

#### Mahrchen vom 1. Mai.

Heute, am ersten Tag im Monat May saßich, wie ein Jakob, zwischen zwo Schäferinmen, davon die eine fruchtbar war und die andere mir gestel. Ich schrieb alles, was mir meine Muse mit rothlichen triefenden Augen vorschwaßte, und trank Most, der auf güldenen Aepfeln glühte, ans der Hand meines

<sup>\*)</sup> Sofrates in Platons brittem Gespräch weet dexulu gegen bas Ende.

Madchens, das laut zu seufzen anfing, als kein Most mehr da war: und ein kleiner filberner Harnisch siel von der Spike ihres mittelsten Fingers auf die Erde; denn mein Madden seufzete und erschrack, daß der Moft schon all war — Ich aber im Wahn anakreontischer Freuden hatte nicht mit dem Gluck 'eines Augustus getauscht, der den Tempel des Gögen mit zwen Angesichtern zuschloß, der ganzen Erde Friede gab, die Voltairen und verbannte, Gottschede aus seinen gandern diese in die nachsten Kohlgarten, jene bis in die Klufte der Alpen, und ihre Stellen nahmen. Horaze und Virgile, ein — Siehe! da geschah es, daß ich in die marathonischen Felder verset wurde, die Miltiades zur Schlacht-Bank der Perser und Platon zum Seiligthume der Weltweisheit eingeweihet hat. - hier fah ich — was man in jeder Entzückung fieht — Dinge, die man nicht nachsagen kann. Hier war es, wo ich, gottlicher Homer! das Schicksal beiner Muse erfuhr, die der akademische Gesetzeber hatte enthaupten lassen, und ihr Daupt war der köftliche Ecffein seines Capitols. Der Beweis davon stand auf jedem Ehore seiner Kolonie geschrieben, und als in "Rupfer gestochen an den Thuren in klein Dc. tav, durch die Leser ein- und Autoren ihnen

solofernis über die Mauer hinaushing, den eine jüdische Betschwester in den Sack steckte sammt der Decke, worunter er lag, als ex trunken war; oder gleichwie das Haupt Joshannis auf einem Eredenzteller: — so sah ich das Haupt Homers, als das Wappen jedes platonischen Kunstrichters.

In den marathonischen Feldern wurde mir noch ein anderes Reichsgeset offenbart, das Platon seinen Jüngern hinterlassen hatte, traft dessen alle Meister und Schüler der nachahmenden Kunst ins Elend oder auf den Olymp verwiesen, und ihrem Andenken Alstäre und Säulen gepflanzt wurden. Dieß warder Ursprung der güldenen, silbernen, eisernen, hölzernen, steinernen Ideen, die man für ihre schönen Raturen ausgiebt, und denen man räuchern und nachhuren muß, wenn man nicht ins Elend oder nach dem Olymp von den platonischen Bischösen verwiesen werden will.

Rurz, in den marathonischen Feldern war es, wo mir alle Lust verging, meine älteren Brüder, unsere neuesten Aunstrichter und Schriftsteller einzuholen, die ihre Leser für Kinder halten — Ich nehme daher mit einem Ausspruch Abschied, welchen der hebräische Dichter, aus den Priestern zu Anathoth im Lande Benjamin, dem Publico zutrank, und sprach:

שחו ושברו וקיז ונפלו זלא חקומו: מרו מברו וקיז ונפלו זלא חקומו:

# Leser und und Runstrichter;

perspectivischem Unebenmaße.

nach

#### MANILIUS.

— — cunctanti tantae succedere moli Materies primum, rerum ratione remota, Tradenda est; ratio sit ne post irrita, nevo Argumenta novis stupeant nascentia rebus.

Im ersten Viertel des Brachscheins.

1762,

## Sofrates in Platons fünftem Gesprache

Σασόν με έοςτώσαι, ώσπες οἱ άςγοὶ την διάνοἶαν εἰιώθα.
συν έσιᾶθαι τος έαυτων, όταν μόνοι ποςεύωνται.

#### HORATIVS.

Non sine DIS animosus infans
Vester, Camenae, vester in arduos
Tollor Sabinos — —
Vestris amicum fontibus et choris
Non me Philippis versa acies retro,
Devota non extinxit arbos,
Non Sicula Palinurus unda.
Utcunque mecum VOS eritis, libens
Insanientem navita Bosporum
Tentabo, et arentes arenas
Littoris Assprii viator.

Aus Kindern werden Leute, aus Jungfern werden Braute, und aus Lesern entsiehen Schriftsteller. Die meisten Bücher sind daher ein treuer Abdruck der Fähigkeiten und Neisgungen, mit denen man gelesen hat und lesen kann.

Die hentige Fruchtbarkeit der Schriftseller giebt mir Anlaß ein Bild von den Insecten zu entlehnen, und die schöne Natur einiger Leser mit den grünen Larven, welche kriechen und Blätter fressen, die schöne Natur anderer Leser hingegen mit den sliegenden, hausgluchen genden, bunten Schmetterlingen zu vergleichen.

Wie unter diesen verschiedenen Gestalten eben dasselbe Geschöpf erscheint, so sind Pedant und Stußer Entwickelungen einer einzigen Grundslage. Weil aber keiner von beiden sich seiner selbst im Ganzen bewußt ist, so erstaunen sie über das Geheimniß ihrer Verwandtschaft ohne sich einander erkennen zu können, und in diesser wechselsweisen Bewunderung besteht vielzleicht der höchste Grad der Liebe und des Hasels, dessen sie unter sich fähig sind.

Bewunderung ist man auch allen Gönnern der schönen Künste schuldig, die ihre Leser für Parasiten halten, und die Schäße ihres Kabinets und ihrer Bibliothek mit eben dem großmüthigen Anstande Preiß geben, womit ein Kleinmeister seine doppelte Schnupstabacks. dose in Bewegung zu setzen weiß.

Ein wenig zu schielen schadet der Liebe nichts, die man zu schönen Künsten hegt, und ein Betrachter, der schielt, beweist wenigstens, daß er zwey Augen hat, und mit dem einen ein gebrucktes Buch, mit dem andern ein gemaltes Bild lesen kann. Schicken Sie, hochwohlgeborner Verfasser! Zeichnung und Colorit Ihrer Betrachtungen nach China, wenn Sie einem blinden Leser, als ich bin, nicht glauben wollen. Aus Gallerien im großen Reiche China werden sich eine Ehre daraus machen, Zeichnung und Colorit Ihrer Betrachtungen ——

Geset, daß der feurige Briefstell und der hölzerne Werkmannston der Einheit gemäß, die sie feverlich mit dem Munde bekennen, und daß die philosophischen, poetischen und tech--nischen Mannchen die Gratien eines galanten Liebhabers, die Lebensart eines galanten Schrift. stellers sind: so geruhen Sie menigstens in Erwägung zu ziehen, daß ein kurzsichtiger Le. ser durch das emige Spiel Ihrer Finger, die bermuthlich Ringe mit Brillanten tragen, und womit sie bald ein Gemälde Ihres Kabinets, bald ein Buch Ihrer Bibliothek von weitem zeigen, unmöglich gebeffert werden kann, ohne durch die heitersten Begriffe, die vom jarteften Gefühle entspringen und wieber zu den Empfindungen eilen, im voraus aufgeklart in sepn.

Sie thun aber, wie der Stallmeister, stolz darauf, daß jeder Gott einer Malerakademie Sie versicht. Glauben Sie das, so zittern Sie, daß der Gott des Pinsels sich für Ihre Betrachtungen rächen wird. Die häufigen Nomina propria, die Ihnen so geläusig als der Ronne ihr Psalter, sind unbekannte Götter, ägyptische und chinesische Buchstaben für einen Leser, der nicht so viel Kunsklammern durchwühlt hat, als ich in meinem köstlichen Leben Kalender gemacht, Grandisons und Clarissen theils in meiner Heils auf meiner

Wastfahrt in Augenschein genömmen, am Mastbaum singen gehört, und ihnen die Hände gedrückt habe, die von lebendem Elfenbein waren.

sundert euch nicht, Jungfern und Junggefellen! daß ich zaubern, ein Buch in eine Perfon verwandeln, eine Idee durch ein Gemälde und einen würfligen Körper durch die Nachahmung seiner halben Haut und verkürzten Oberstäche vorstellen kann. Ich habe Betracktungen gelesen, und liebe die Natur, unsere alte Großmutter, wie ein Magus, und thie Schönheit begeistert mich mehr als die Stelle der Nadchen jenen arkadischen Propheten, der in unsern cynischen Zeiten den Preis in Schifererzählungen entwandt haben soll.

Ein Magus muß man senn, wenn kinn unsere schönen Geister lesen will. Die Blue schande mit der Großmutter ist das größte Gebot, das in dem Koran der schönen Kunste der Coppelspiegel der Wahrheit; auch bedeutet der Doppelspiegel der Wahrheit; die auf einen Kunstrichter warten muß, der noch kommen soll, nichts anders als ihre eigenen Betrachtungen über die schöne Kunst, den der unsere schönen Geister ganz gewiß die Palette und Etikette bielleicht verstehen.

Vermittelst der Mägie plündert ver Schiff. steller Kabinet und Bibliothet, verstüdlinett

the state of the state of

Bucher und Gemalde, um ein Rind bes hints inels mit Lumpen zu kleiden, und in eine liebe Frau von Loretto zu verwandeln, in die fich feine Leser verlieben, wenn es ohne Zauberen indglich ift, daß fich ein Leser in ein ausge-Ropftes Bild verlieben kann, welches ohne von bem Ueblichen in den Kennzeichen abzuweichen, bas wesentlichste Kennzeichen nicht hat, ohne Narbe und ohne Seele ift. Anstatt der Bolken in seinen gemalten Begriffen umgiebt der Schriftsteller ben lumpenreichen Mieder feines Buchs mit einem Gurtel, schon als der Thierkreis, auf dem die zwolf Gratien der Costume ber Werkmannskunft, bes hoben Geschmacks und ber feinen Kritik in Hieroglyphen geschildert find, woran ein Schloß hangt, bas ein welscher Birtuose erfunden haben soll, der die Schönheit feiner Frau versiegelte, weil fein Pinfel jum Malen nichts taugte; folglich ift er ein Magus, der mehr als Brod effen kann, und übertriffe an Sitten ben Liebhaber feiner Werte, Gas turn, und Rere, den Liebhaber feiner Mutter.

Wer Willführ und Phantasie den schönent Künsten entziehen will, ist ein Quacksalber, der seine eigenen Regeln noch weniger kennt, als die Ratur der Krankheiten. Wer Willführ und Phantasie den schönen Künsten entziehen will, hat die Cosume gar nicht gesehen, so off er sie auch mit ansgestrecktun Singern seine Oule

Tpola Trnolzogos pnoi yvidu auguaxnroi, aprola ru adndrs. \*) Wer Willführ und Phantafie den schönen Künsten entziehen will, stellt ihrer Ehre und ihrem Leben als ein Meuchelmörder nach; und versieht keine andere Sprache der Leidensschaften, als der Heuchler ihre. Laßt alle Musten über seine Betrachtungen gen Himmel sahren: so bleibt der Betrachter ein desso reicher rer Erbe ihrer Heimfahrt, den sein Kabinet und seine Bibliothek trösten werden.

Wenn der Leser nicht zaubern kann, wie wird er im Stande senn, eine asshetische Malerlehre, zwen Alphabethe stark, zu ergründen, die ein beständiger Widerspruch gegen und für ihre eigenen Regeln zu einem reinen Galimathias macht, das schädlich, lächerlich und häßlich zugleich ist? Lohnt' es wohl der Mühe, ein Schriftsteller im Jahre 1762, zu werden, wenn man nichts als die gemeinsten Fehler sehen und schminken, und keine anderen Mittel zur Erweiterung der schwen men Natur, als unendliche Wiederholungen etzschöpfter Betrachtungen über die Palette und Etisette der schönen Künste ausweisen kann?

<sup>\*)</sup> Siehe Platons ganzes neuntes Gespräch rest dunier, worduf ich mich ein für allemal beziehe, weil es gen genwärtigem Entwurfe zum Grunde hient, und west nicht bestes lesen will; keines lesen barf.

Wie wird dem Leser ben der malerischen Stellung eines Schriftstellers zu Muthe, der einen schwachen Magen durch ein Ragout & La mode erleichtert, der die Chineser verläums det, weil sie seine Muster sind, und ein Spricht wort von dem Geschmacke der Griechen, die er nicht erreicht, dreymal aufstoßen läßt. Zogen die Griechen der Hülle die Fülle vor, so war Galatons Gemälve leicht zu tadeln, aber schweiter zu erklären als die Leckerdissen eines Kaidinets und einer Bibliothek im Ragout a la mode zum Gebrauche beutscher Leser, die Paikasten sind.

Haben sich Liebhaber erst blind gemalt, daß sie Borderthur der schonen Natur nicht mehr finden können, weil sie mit Wolfen umgeben ist, die aus dem Gehirn aufgestiegen und den Dünsten ähnlich sind, womit die Thur des geziechten Loths verriegelt wurde: dann wird das Thal Achor ein Thor der Hoffnung, \*) und alle Johanniswürmer, die ein Licht in ihrem Hinsterleibe haben, werden Sterne der ersten Gröske, und das Licht in ihrem Hinsterleibe wird ein Stral aus dem Abendsterne, \*\*) der durch das ganze Wurmgeschlecht unansisschlich sich wirdens ganze Wurmgeschlecht unansisschlich sich wieden Jund zum ewigen Andens

<sup>. .\*)</sup> Dof. s.

<sup>\*\*)</sup> Siehe die Racht in & Gefiners Schriften, am Ende des zweiten Theile.

ken der Schwachheiten einzesethat, womit der große ZEVS ein kerbliches Individunm liebt und die Blüthe ihrer schönen Natur am rechten Orte pflückt, den Juno aus Laune von hinten zeichnet.

Jener wilde Amerikaner, welcher den gemalten Engel von einer Meisterhand für feinen Landsmann bewillkommte, war frenlich nicht der Kunstrichter, den der Schriftsteller suchte, da er den Schatten des Clericus mit einer Feis ge ablaufen ließ. Ift aber die Maleren ein Rink des himmels, wie man liest, ohne von dem Heblichen in den Rennzeichen ihres Geschlechts abzuweichen, so zeigt jenem wilden Sohne ber Erde das Gemalde des Titelblattes, ob er nicht das Chenbild seiner Schwester und seiner Brant in ihr finden wird; ob nicht die Wahrheit, deren Bloße den Griechen so anstößig ift, weilfie Bloge lieben, und beren Wirkungen ben Juden so unangenehm sind bis auf den heutigen Lag — ob die Wahrheit in ihrem Sonnenfleibe einem Kunstrichter, der in seiner Landestracht mit ihren Wirkungen vertrauter ift, nicht ihren Doppelspiegel gern überreichen wird? Wer fagt mir gut dafur, daß der Schriftsteller nicht seine Betrachtungen über die Maleren für den Doppelspiegel in Wolken ausgeben will, bem will ich die ungeheure Kritik ins. Ohr sagen, die ein Kind des Himmels, die Muse der alten

Welt, und ein Sohn der Erde, der Jüngling der neuen Welt, unter vier Augen über die Zeichenung und das Colorit der Betrachtungen sich symbolisch einander mittheilen?

Wir beurtheilen die Maleren nicht nach Ausnahmen, spricht ein sinnreicher Schriftsteller, der zu wenig Wiß hatte, seine Bibliothek zu lesen, noch weniger Herz seine Bibliothek zu verbrennen, und daher auf den Einfall kam, felbige mit einem Bande zu vermehren, der nicht verdient gelesen noch verbrannt, sondern nach China verbannt zu werden. Wir arme Leser hingegen sehen alle Meisterstücke seines Rabinets für lauter Ausnahmen an. Denn wer teine Ausnahme macht, kann fein Meifferftuck liefern; weil Regeln vestalische Jungfraven find, durch die Rom vermittelst Ausnahmen bevölkerte werben mußte, - Rom, das lange genug gestanden und seinem Runftrichter nicht entgehen sou, der auch ein Jungfernkind, und wie ein stwerer Mühlstein fallen wird.

ein neues aber does Land mit schönen Raturew zu bevölkern, folge dem Orakel ver Themis, \*\*) und verhälle sich und seine Muse! Berhäus und entgürtet wersen Autor und seine Mit-

<sup>\*)</sup> Siehe die Geschichte des Deukalion und der Portha nach bem ersten Buche der Berwandlungen im Dvid.

se die Knochen ihrer Mutter hinter sich. Bor waren sie Regeln, die kein Sängling verdauen kann, und Steine des Anstopes den alten Ahren: nun sind sie Meisterstücke, die leben, göttliche Werke eurer Sände, die euch nachfolgen werden, weil sie Füße haben.

Wundert euch also nicht, Jungfern und Junggesellen! über die glatte und fette Gestalt unserer schönen Geister, noch über die Euftröhre des Schwanenhalses, mit dem sie eigensinnige Regeln und willführliche Benspiele durch alle vier und zwanzig Tone des Abecees schattiren. Dieses Uebliche in den Kennzeichen beweist den Mangel der wesentlichsten und fruchtharsten Grundsäße, von denen allein die Kenntniß und der Genuß, die Liebe und Fortpflanzung schäuer Vaturen abhängt.

Wundert euch also nicht, Jungsern und Junggesellen! wenn der herzschende, Geschmack aus diesen Weichlingen seine Hoffeute, Kammerlinge, Thurhuter, Aleider- und Siegelbemahrer ausliest, die ein beredtes doppeltes Kinn, aber keine Seele zu Schäfererzählungen haben. Eben daher kommt es, daß die imkerne Cosume und Sultanin des bereschenden Kerne Cosume und Sultanin des bereschenden Keichmacks mit chinesschen Ausen seden hagern Annkrichter auschielt, dessen Seuszer wie die Pseile in der Hand eines Starken gerathen. Webt dem, der seinen Köcher derselben well bock — Πολλά μοι υπ αγκαυυς απέω βίλη,
ένδο) εντέ Φαρέτρας,
Φωνδεντα συνετοϊσών 'ες

δε το παν ερμηνεών

χατίζω Σοφος ο πολλα εἰδως Φυά,

μωθόντες δε, λαβροι

παγγλωσσία πόρακες ως

ακραντα γαρύετεν
Διὸς πρὸς ὅριθα θεῖου.

Επεχε τῦν σκοπῷ τόζου

Wundert ench nicht, Jaugfern und Junggesellen, wenn die schöne Ratur der schönen Künste für unsere schönen Geister ein Noli me tangere bleibt, das Richardson, weil die Ließhaberen seiner Landsleute groß ist, mit einer erfurtischen Domschelle umgeben mußte, in der ein englisches Herz, wie eine Ochsenzunge im Nanche schwebt, oder gleichwie ein blaues Epland im Schooße der weiten Thetis schwimme. Ihre Sittenlehre und ihr Geschmack gründen sich bloß auf gemalte Güter, ihre Lebensart und ihre Schreibart sind eine getünchte Oberstäche, die das Auge täuscht und den Sinn beletotzt, ihre Kritif ein Mährchen vom Schaumlössel;

<sup>\*)</sup> Pinbar in der zweiten olympischen Obe.

aber jener Kunftrichter, ben Tireftad um vinett untrüglichen Zeichen \*) (offen men wen weite) deschrieb, wird den ässhetischen Bogen verschönen Kunste zubrechen im Thale der schönen Ba-Goben von Porcellain und glaftrier Erbe find die Ideen unserer schonen Geifter ihre heitersten Begriffe, die pom zartesten Gefühle entspringen und wieder ju ben Empfindungen eilen, find schmußiger als das besudelte Gewand eines Reltertreters, beffen Angen gleich ben Tauben lachen, die den Wagen ber Benus ziehen, der seinen Mantel in Weinbeelenblit gewafthen, und Zähne wie ein Drache hat: rechschwärzer als der schwarze Circensastyraus mineralischem Salze und Hageichenbiättergiesvåchfen prophetischer Infekten zubereitet', dusch welchen bie Betrachtungen ber fcbinen Geiften, Die immer das Schöuste jum Gegenkande haben , zu ihrem whrdigsten Ansbrucke gelangen. Doch Jungfern und Junggesellen! ihr sollt micht allein lesen, und für ench hab ich Mehr mehr als zu viel geschrieben --- Wittsper und Wittmen werden mich besser verstehen, warnm bie Racht ben Homer erleuchtete / und inllen Liebhabern ber fconen Natur gunftig ift, hie den hellen Mittag als das Grab blider

m II. Buche ber Obyssee.

Sinne fürchten, - warum die Fenerfanle une ferer Vorfahren eine Wolfensaule für die Nachkommen iff. — warum man mit zwen Augen won Parcellain blinde Maler von Kindern des Lichts und himten fich fehende Salzfäulen von fruchtbringender Gefellschaft nicht zu entscheiben vermag, --- : warum unsere schönen Geister sich ihres schöusten Fleisches und Blutes schämen, an dem ein Achilles jedem Buben, der feine Thetis zur Matter hat, pachartet, — warum sie sich alle perschworen haben aus moralischer Heiligkeit fein Mådchen mehr anzurühren als eine Mis Biron oder wenigstens eine nordische Grafin; ---warum die Kämmerlinge der schönen Kunste das Uebliche ihrer Kennzeichen nicht weiter als nach Dem Bruftbilde und der Garderobe erkennenund doch aus der Gabe, Warzen zu fühlen und einen Reifrock zu meffen, Soffnungen unmöglicher Begebenheiten folgern, nämlich die Morgenrothe eines erquickenden Tages, den sie niemals erleben werden, so lange sie keine Auferstehung des Fleisches glauben können, weil sie hier schon ihren nichtigen Leib durch schöne Kunke selbst perklären, daß ihr nichtiger Leib den Johanniswurmern, an Rlapheit abnlich wird, die ein Licht in ihrem Hinserleibe baben, ber ein Steal aus dem Abendsterne ist -

Schriftsteller und Leser sind zwa Hälften, deren Bedürfnisse sich auf einander beziehen,

und ein gemeinschaftliches Ziel ihrer Bereintsgung haben, wo Fülle und Hülle, Bloße und Hunger vier Rader, und Rad im Rade ein einziges Rad sind, anzusehen wie der Augapfel eines Zeißignestes; denn das ästhetischer Gekheimniß der schönen Natur heißt in Sthafererzählungen ein Stein der Weisen, in Zergliez derungen Scham, in der Erfahrung.\*) aber das liebe Kreuz; — ein Noli me tangere sus

<sup>\*)</sup> Bur Erfahrung gehört biejenige Kunft, welche Gotrates rixing xparopierny in Platons lettem Gespaissa mely gentuen vieunt und ven bactischen domische affeten mimischen entgegen sest. O en idensummins 196 μιμητής φαμέν, τε μέν όντος εδές έπαίει. της δε φαινομένε. Ζωγραφος ήνίας τη γρηψη και χω: . Heres, meinosi de ve onvrerelles nai manneis. 11 Af un ermin olas del ras nins una mel ver Rubis τόν, η εδ' ό ποιησας ό τε χαλαεύς καὶ ό τημεραίς,
αλλ έκείνες όσπερ τα τοις έπίσαται χεμόδαι, μός yos o immenos; - Ounce a cera nas nashos ment dengene innen ennine unt Con unt beligten in मुहुवेड केरेरे हर में प्रमेर प्रदुशकर देन के कहेड मेर की देखानाक η πεποιημένον η πεφυκός; Πολλη αρα αναγκα τον χεωμενον εκάτω εμπειρότατον τε संभूष्टिका भूष्टिका रहे मुख्यारमें , क्षेत्र संभूतिक में प्रत-. मर्के अवाही है। यम Xbeit में Xeasati, बहुका सर्गमारमंट अस κυλοποιο εξαγγέλλει περί των αυλών οία αν υπηρετώσιν εν τῷ αυλείν και ἐπιτάξει οίκε δεί motili, o de vanperne u. - O peter cidas ikayheyyer well Klader ung wenden unger i o ge ut-FIVEN MOINTE - TE ANTE. APA EXINES O POU MOIN-TAS MISTO OPPAY EES MEEL RANNES TE RAL MOTHEIRS ξυνών τω είδοτι και αναγκαζόμενος απε ειν παρα क्षं बंदिक्ट, हे हैं। प्रदूष्णायाक क्षार्मामा -- Outs

Rammerlinge, und für Algebraisten \*\* \* Fars

ILIA & EGERIA est: do nomen quodlibet illi. \*)

Wenn das Publicum ein Pfan ift, so muß sich ein Schriftseller, der gefallen und die letzte Gunft erobern will, in die Füße und in die Stimme des Publici verlieben. Ist er ein Masgus, und nennt die Antike seine Schwester und seine Brant, so verwandelt er sich in die lächerstiche Gestalt eines Luckuck, die der große ZEVS

annimmt, wenn er Autor werden will.

Die Joee des Lesers ist die Muse und Geschlifte ves Autors; die Ausbehnung seiner Bezeissen Empfindungen der Himmel, in den der Autor die Joee seines Lesers versett und in Sicherheit bringt, den Mann im Monde vorzben — den Ring Saturns vorden — die Milchespraße vorden — in solcher unermeßlichen Ferne, daß von der Ive des Lesers nichts als ein Zeichen in Wolken übrig bleibt, das niemand kennt, als der Leser, der es macht, urd der Austor, der es weiß. Mit diesem Zeichen in den Wolken kommt jedes Kind des himmels auf die Welt, anzüglicher als die Gebährmutter des Abendthaues, untrüglicher als die Gebährmutter des Abendthaues, untrüglicher als die Varbe,

άρα είσεται ε΄ τε δρθα δοξασει ὁ μιμητής, περί ων αν μιμήται, πρός καλλος η πονηρίας, — αλλ ως δοικεν, οίον φαίνεται καλόν είναι τοίς πολλοίς τε καὶ μηδέν εἰδόσι, τε το μιμήσεται. Ταυτα μον δη έπιεικως διωμολόγηται, τόν τε μιμητικόν μηδέν εἰδέναι άξου λόγυ πηλ ων μιμεύται, αλλ είναι παδίαν τινά καὶ ν σπυδήν την μίμησεν, αls wenn bie Nachahmung der schönen Natur sür Possen im Taschenformate gut genug ware,

<sup>\*)</sup> Horat, Lib. I. Sat. 2.

an der den alten Herrn ein altes Weib\*) erkannte, und den Fuß jenes irrenden Ritters, den Eirce und Kalppso der sterblichen Penelope nicht gonneten, sinken ließ, das Wanne und Wasser über den Anblick der Narbe zusammen fuhren —

Ist der Autor mit der Schöpfung seiner Muse oder Gehülfin, welche die Joee des Leserszist, sertig, die er aus Himmel und Erde zusammen set, als seiner Vibliothek und seinem Kabinet, die auch verdienen gelesen, aber noch mehr, verbrannt zu werden: so machen sie Katzber, und bitten die Kunstrichter von allen vier Winden zu Gaste, besonders aber den Herrn Verleger, salls derselbe entweder selbst ein Khadamanthus im Limbo der Kritik, oder sonst ein guter Mann ist, der viel Welt und Geschmack hat, daß sich GOtt erbarm.

\*\*) Siehe Platons Kratylus.

<sup>\*)</sup> Eurnklea im 19. Buche ber Obnffee.

Funf

### Hirtenbriefe

bas

# Shuldrama

betreffend.

olion veor sie nones names banteore

Einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder Simonis
Petri:

Getstenbrod — —

MDCCLXIII,

net de la contra de la cont

an der den alten Herrn ein altes Weib\*) erkannte, und den Fuß jenes irrenden Ritters, den Circe und Kalppso der sterblichen Penelope nicht gönnzten, sinken ließ, daß Wanne und Wasser über den Anblick der Narbe zusammen fuhren — —

Damit die Runftrichter zu Athen über ihren Unverstand in der Perspectiv nicht werden und den Autor steinigen, grabt er bis in den Mittelpunct und baut nach der himmlischen Aussicht von der Idee des Lesers durch das Zeichen in den Wolken, (als jedes Kind des himmels mit auf die Welt bringt) bus Bild und den Leib des Lefers aus der feinsten Ader des beredten Plutons, den die Runftrichter zu Athen mehr lieben, als den BEBS, weil der barmherzige ZEVS nur Thranen und Wasser regnet, der beredte \*\*). Pluto aber Talente von Gold - Deux mage to épyor, omas de, ¿πειδη ευπλασότερον κηρέ και των τοιέτων λόγος πεπλάθω - Περίπλασον δη έξωθεν ένος εικόνα, την τέ αιθεώπε, ώτε τῷ μη δυναμένο τα έντος οράκ, κίλλο τὸ έξω μόνον έλυτρον ορώντι, εν ζώον φαίνεθαι ανθεω-Way.

Ist der Autor mit der Schöpfung seiner Muse oder Gehülfin, welche die Idee des Leserseist, sertig, die er aus himmel und Erde zusammen set, als seiner Bibliothek und seinem Kabinet, die auch verdienen gelesen, aber noch mehr, verbrannt zu werden: so machen sie Kaksber, und bitten die Kunstrichter von allen vier Winden zu Gaste, besonders aber den Herrn Verleger, falls derselbe entweder selbst ein Khadamanthus im Limbo der Kritik, oder sonst ein guter Mann ist, der viel Welt und Geschmack hat, daß sich GOtt erbarm.

\*\*) Siehe Platons Kratylus.

<sup>\*)</sup> Eurytlea im 19. Buche ber Obyffee,

Fünf

### Hirtenbriefe

bas

# Shuldrama

betreffenb.

olion vior sis mones names bytion.

Einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder Simonis
Petri:

Getstenbrod — —

MDCCLXIII.

# IVVENALIS. Had

— fulta clementia est — — periturae parcere chartae.

The second of th

्राच्या विश्व क्षेत्र स्थापना विश्व क्षेत्र क

के ति के दिन

The second secon

## Erster Brief.

Sie haben Lust, geschätzter Freund, mich ju "Brutus! schläfft du?" — Es ist wahr, ich habe seit Jahr und Tag versproden, Ihnen meine Grillen in Ansehung solcher Schauspiele, die von Schülern aufgeführt werden könnten, mitzutheilen, und Sie wiffen, wie gern ich von solchen Dingen plaudern mag, die Kinder und den gemeinen Mann angehen. Eine Buhne in den Schulen ift eine Aussicht, welche die Reugierde eines Philosophen und Patrioten füglich zerstreuen kann. Der große Saufe solcher Menschen, die nicht unterscheis den können, was techt oder link ist, dazu auch die vielen Thiere in jener großen Stadt, machten einen Knoten, der das Trauerspiel der Gerechtigkeit und Wahrheit in den Augen des ungeduldigen Zuschauers, Dichters und Kunstrichters unter dem Kurbis permickelte und verzauderte. — Eben so buhlt der wahre Menschenfreund um die Stimme des Volks, und

Nachruhms. Amiodog als isom angum, abshöre Machruhms. Amiodog als isom angum, abshöre Die Arkhung metiel bistletigen Skulchulet gens ist bahet keine sprobe Vertickung hegiet Ihre Lieblingstoce überhanpt, als heit Inference und ein Gelbenst Allt ber Trummel mich gleichotel angingkaftoutiste dis wenn die Gattung ber Schulfandlungen auch in meinen Augen niemals was Laugen könne. Nein! Ersinnen Sie bestere Utstiell von bem langwierigen Verzuge Ihren ubstellt betermaßen mancherlen aufzubringen, was einem ben Gelegenheit einen Ansgadt sinfalken tem ben Gelegenheit einen Ansgadt sinfalken

de general general enstelle eine Steine welle.

Der Gerich eine Palitate vahre beitelle enstelle eine General der Ausschlicht.

Der Gerich eine gestleste panische General Gen

dier den Ageria entwertente ist verreiche Ergen der Steile Beite Gent Agerian) (eine Matter) des des eble

genresen ipn.

<sup>( \*\* )</sup> Springer, 30 / 290 & to me the straining

Fora, ") der seinen Freund Aguthias Phoreus eröstete, wuste weder die geheime Geschichte T) Peter, des. Graßen, noch den Lobgesang der heiligen Maria. TT) — Zu den Zeiten der Orniden, wäre es vielleicht keine Schande geswesen, einer Hamadryade, der Rymphe eines bemoosten Eichstamus zu räuchern; hent zu Tage hingegen würde selbst die römische Taspferkeit und Großmuth, salls sie hinter dem Pflug erschienen, dem Hohngelächter jedes Flüsselmanns auszesest senn, dessen Hillengeist in

<sup>1)</sup> Lib. II. Od. 4.

Pierre le Grand: Cette celèbre Catherine, orpheline née dans le village de
Ringen en Estonie, nourrie par charité
chez un vicaire, mariée à un Soldat Livonien, prise par un parti deux jours
après ce premier mariage, avait passe
da service du General Bauer à celui de
Mensikoss etc. Sa mere était une mulheureuse paysane, nommée Erbmagdent,
estable des redseige Beschichtschreiber kort
XII. als einem Pameis, das et tein Deutschverseet. The Rame son Stowe on sta

<sup>††)</sup> Luc. I, 48. 2. Sam. 6, 20, 22.

hamann's Schriften II, Th.

Handgriffen auf der Parade besteht, da eine epikurische Rachahmung verderblicher, Luste und Irrthumer mit einem allgemeinen Benfall besklaticht wird —

Warum sollte ich nicht einem Vertrauten von Ihrer Nachsicht meine Thopheit in tiefgeholten Seufzern beichten? Weil ich die Gefahr der Geschäfte fürchte, so will ich die Schnisch der Nuße \*) geduldig tragen, und mich preiner Schreibfeder bedienen, wie hieb peine Scherbe nahm, sich schabte und in der Alsche faß."

Das dumme Mitleiden mit dem Plapier, \*\*) welches sich ohnehin (eie pIopangs exposepau) unter Händen verzehrt, hat Invspat schon verdammt, da er aus Kache gegen den heisern Codrus sich in das weite Feld wastried

Per quem magnus equos Auruncue flexit

Rurz, liebster Freund, es ist mir um nichts als Schreiben zu thun, und Sie werden so

<sup>\*) —</sup> vel in negotio sine periculo, vel in otio cum dignitate — Cicero im Anfange seiner Gespräche vom Redner.

hamburgischen Nachrichten aus bem Beiche ber Gelehrsamkeit von 1769.

gutig senn, mich hierin durch keine Antwork zu stören. Lassen Sie mich, gleich so viel Franken Schriftstellern, die der Stich einer apulischen Spinne begeistert, allein tanzen, bis ich sinke und nicht mehr kann.

Geset, daß ich alle Augenblicke im Kreifeln meinen Gegenstand aus dem Gesichte verlieren wurde, so fehlt es dafür niemals an
einem schlauen Uebergange, womit man zu seiner Materie wieder wißig zurück kehren kann; denn die Schwägerschaft und Verwandtschaft der Gedanken gehört zum System der neuesten Litteratur, wie der Repotismus zur Kegierung der Pähste:

Dies sind ohngefähr die Präliminarien meines kleinen Briefwechsels, mit dem ich auf
gut Glück fortfahren und nächstens fertig sein werde, si vacat & placidi rationem admittitis —\*) Jest ist es Mittag. Leben Sie wohl.

Am Tage aller Heiligen, 1762.

20 Street Street Street Street Street Street Street

the same of the sa

manufacture of the state of the

madell as the state of

THE PARTY CARD MAN CHARGE METERS IN THE SECURITY OF A SECURITY

<sup>\*)</sup> Juvenal, Sat. Is a second

## Zweiter Brisken

Je sanger ich über den Begriff eines Schutelte um nachsinne, desso fruchtbarer kommit er lichte vor. Folgen Sie, liebster Freund ilieser Stante. gebung der Minerva, die einen doppetten Stante. steech im Schilde führt. Wagen Sieles auf den Winf einer Göttin durch Spiele eine Schule zu erbauen, und zugleich die Grundpfellerizemeiner Bühnen zu erschüttern: fuir kaec schilenzin quondam. — Machen Sie sich kein Beriffen aus dem Raube heidnischer Gerütze und Schähe. Weihen Sie selbige zur Aufrichtung kiner dramatischen Stistshütte: so wird Reterbeiten den kundrisse künftiger Nusen Schulbühne zum Grundrisse künftiger Musen Lempel dienen.

daß ich Ihrem Chrgeize Flügel geben könnte, und ein Herz, der Würde fiftes Berufs in seinem weiten Umfange nachweisent!—
Den Werth einer Menschenseele, deren Verläst oder Schaden nicht durch den Gewinn dieser ganzen Welt ersetzt werden kann; wie wenig kennt diesen Werth einer Menschenstele ver Anderdrantoglyph des Emils, dlinder als jener Anabe des Propheten \* — Jede Schute ist ein Beise des Propheten \* — Jede Schute ist ein Beise

<sup>\*) 2</sup> Könige 6. — — Missign Siege Siecht de 150

Gottes, wie Dothan, voll feuriger Rosse und Wagen um Elisa her. Last uns also die Ausgen aufthun und zusehen, daß wir nicht jemand von diesen Aleinen verachten; denn solcher ist das Dinmelreich und ihre Engel im Himmel sehen gliezeit das Angesicht des Vaters im Dinmel

Mitbarger sollte die Erziehung am herzen liegen; weil der Saame des Fluchs und Unkrauts, welches Kawehl das gemeine als Hauswesen welches Kawehl das gemeine als Hauswesen unterdrück, meistens in Schulen ausgesäet und angebeset wird. Nicht nur der üppige Manintons, und sclavische Wassendienst, ihr kunklicher Fleiß und Und, sondern auch die Chimare der sesunden Vatur, des guten Geschwacks und der gesunden Vernunft haben Vorurtheile eingeführt, welche die Lebensgeister des menschlichen Geschlechts und die Wohlfahrt der bürgerlichen Geschlechts und die Wohlfahrt der bürgerlichen Geschlechts und die Wohlfahrt der bürger-

Man hat aus dem Einflusse, der sich durch Kinder in alle Stånde und Familien, ja selbst in die Nachkommen gewinnen läßt, eine verhaste und parthepische Anklage gemacht; doch warnm verachtet oder versäumt man den Sebrauch eben dieses Hulfsmittels zu einer besesen Anwendung und frommeren Nachahmung? Et ab hoste consilium —

Lassen St. mich klagen und wünschen; auch diese Arbeit des Faulen ist nicht immer verloren. Für ein Genie als das Ihrige aber müssen die Schwierigkeit einer glücklichen und die Scham einer mißlungenen Ausführung Sporn und Zügel seyn. Widerlegen Sie, liebster Freund, den Uebermuth der Kunstrichter, die zu Schulhandlungen die Vase rümpfen, und die Unwissenheit der Weltweisen, die bon ver Erziehung ohne der Weisheit Anfang, ohne Furcht und Salbung! dichten dürsen, durch "Geduld in guten Werken, die ein Wetius dasur erkennt. Wit diesem Wunsch schließt sich mein lakonischer Steckbrief;

— — folutus

Non respondentes sparsas dabit ordine
formás. Auson.

5. Ich bin 2c. 2c.

Scripseris, in Metii descendat iudicis aures Et patris et nostras, nonumque prematur in annum.

#### Dritter Brief.

Erfenntnisses Gutes und Boses in der paradisischen Welt bei Seite gesetzt, darf ich Ihnen, liebster Freund, nicht erst beweisen, daß der Preis jedes Zankapfels unendliche Namen eines einzigen vielseitigen Körpers betrifft, nach desenzigen vielseitigen Körpers betrifft, nach desenzigen binkällige Zeichen das commune ex und Tumen sole aus dem Gesichte verliert; unterdessen es auch vernünftige Zuschauer vieles Schattenspiels giebt, — Araber von sossenstellt siebt sing sich wundern — umbras nemorum non ire sinistras.

Ferner wissen Sie, daß nicht nur die Natur des Gebrauchs, sondern oft der bloße Titel des Gebrauchenden die gleichgültigsten Dinge in guten oder bosen Ruf bringt; daher läßt sich die dramatische Runst als ein ausserventlich bequemes und vortheilhaftes Werkzeug, vornehmlich der öffentlichen Erziehung, zum voraus sehen.

Der Unterricht in Schulen scheint recht dazu ausgesonnen zu senn, um das Lernen zu bereckeln und zu vereiteln. Alle unsere Erkenntnififväfte häugen von ber fünnichem Aufmort samfeit jab ; diese wiedernin beruht nausi Kustives Benfithe an ben Gegenftanten felbfit i Bewes miede durch Schaustiele aus bem Schulftinde etweckt, und zugleich das harte Joch des Stilles brians' ben Rindern erleichtert werbeimun Cen der alaeritatem ingeniilletyleinem Beispertreibe anßert., gewinnt immerniche rats ein anderer , dem über dem Cornelius:20008 "Soren und Sehen vergeht, ber Ich Timpf memogiet und schläfrig exponistions nie gas sum Ber Empfindung des Affects' und Geschickfichtest ber Declamation find allerbinge Alebungen. Die jedem stodten Gedachtwistherfie ber in en eine Myb gem miechanischen Tagewenfesber Exciencu, mobis; alle Methoden aukardenis wergeloweit ighen entgegengefett zu werden beröfenend wird' wie Stehhl aber und Ausdruck in bieben ? dazu gehört eine höhere poetische Auffondichten ver Zusammensetzung des Dialogs vollketheteinen. menn zieffinnige Einfalt und fenfallene Schon-Leit den Dialog klar und lebhaft machenswich.

Wer Schriftgelehrten und Sophister den Mang korfen will, muß (gleich wie Protesses). Die Conifer die Schlüsse bellich von Greich wirden der Fragen zu Dahr ihr paistellader Fragen zu ersinden wissen.\*) Antoeinschlader

<sup>\*)</sup> Matth, 22, 41, bis zu Embg. .... (\*\*)

worden istricker Chat sin Erangen rigwostinit much::Rinder durch Fragen : auszuhofen mite zu winigen ifte ein Maiftenfinck, meile eben Unneife senheit: der meeke: Gophist bleibe, dur sowiete Marren ber farfen Beiftern front -: & addle cognuat pruperi: \*) mill Ihnen, geschätter Freund, hiemit murglawiek fagen's daß Begriffe und Behren für Schiler in oben bas Spiel, wie die Charactere jauf ber Bahne, gefest werden fouten, nut daß ein' Schuldrama sich vornehmlich burch wied Miedrigkeit und Wichtigkeit des Gesprächs herpartheite wuffe, endlich , das ein Mann', Deponiene Meine Republik von Kindern in regitpenginub hessen ganges Amit mit einem Galik spiele peen funf : Auflügen bie ineife Alehuleche feit hat privie Leiebsebern bes Diatogs gelle-Licher bennen und weiter treiben fonnse , als Die berühnstesten Solikogutsten, Shaftesburg ind Diberot , with with a street of

Aethereusque Platon & qui fabrivaver at Mun.
Damnatusque suas mulius damnarat Allienas \*\*)

Man weiß, wenn der Borhang fällt, daß übekmal ein Auftritt zu Ende sen. Dawit Sie auch wissen, daß ich Ihren auf heute gening geschrieben habe, so wurpkehle mich ich

<sup>\*)</sup> Horat, Lib. III. Od. 21.
\*\*) Manil, Astron. Tab. 1.

#### Wierter Brief.

Die waren der erste damals, liebster Freund, mich mit den Versuchen des Encyslopädissen bekannt zu machen, der sich eben so angelegen seyn lassen das Theater in den Saal zusammenzuziehen, als Sokrates die Philosophie aus dem Olymp heimzuführen, und in die Häuser zu verpsanzen suchte. Dafür din ich dait jüngst eilsertig gewesen, Sie gleichfalls mit dem Nachtische zum Brümon zu versolgen, wied Ihnen die Balanz der griechischen und stattlichen Tragodie zu überschischen.

Ungeachtet ich in den besten Anitektungen über das Drama (— quod nosse, nimis; gaod dicere, quantum est! \*\*) sehr unerfahren bings so dünken mir doch ganze Stücke, darin alle Nossen für Schüler zugeschnitten sind, nichts ungereimtes, und weder die Pflichten der Eizziehung noch der Frühling unsers Lebens aufser dem Horizont eines Dichters, der nämlich Empfindungen und Vergnügen durch eine ganze

Paralfele des Tragiques Grees et François.
a Lille 1760.

<sup>••)</sup> Manil. Lib. III,

Handlung characteristeter Anaben und Schüler erregen, und bekanntermaßen fortsahren wolles "die Stände der Menschen an die Stelle ihz "rer Charactere zu setzen. Wie viel wichtige "Aussührungen, wie viel öffentliche und häuse "siche Verrichtungen, wie viel unbekannte "Wahrheiten sind aus dieser Quelle zu schö"pfen, die weit ergiebiger 1c.?

Es ist meines Wissens noch kein Jahrhunbert, da ein bürgerliches Trauerspiel einer ähnlichen Ungereimtheit beschuldigt werden konnte,
weil das Beywort den Bestandtheilen der Erklärung von einem Trauerspiele widersprach,
und mas dem Merkmale eines Dinges widerspricht, dem Dinge selbst widerspricht, nach
einer Regel "die keines Beweises fähig ist."\*)
Da aber theils Hypothesen, die auch keines
Beweises, theils Erscheinungen, die keiner Unbeweglichkeit sähig sind, zu diesen Merkmalen
der Dinge mit gehören, so warnt der erfahrne
Plinius noch immer umsonst: Quam multai
fieri non posse, priusquam sunt facta, indicantur!\*\*)

1983 July State St. West Porch &

<sup>\*)</sup> S. die falsche Spitssindigkeit der vier spllogistschen -Figuren erwiesen von M. Immanuel Kant. Königsberg 1762.

<sup>\*\*)</sup> Hist. Natur. Lib, VII, 1.

Das erste unter allen Gefesen bek micheinlichkeit, ble der Wind bin und ber ankonnee, Agathons Wortspiel senn: size, Midde fa nai raça ro sixós + - Die gefunde Be nunft anlangend, ++ leugne ich gar nicht, ba Willige pas tägliche Brod aller Weltweisen und Runftrichter vorstellen foll. Für Säuglinge bi gegen gehört Milch; auch Kranken, die por langer Weise sterben wellen, eckelt vot a Speise gesunder Vernünst, und Halbgottern deren Rahrung Ambrofia' und Rectar ift, b bie gefunde Vernunft Berdienst gravas inter mensas symphonia discore Et crassum unguentum et Sardo cum malla papaver. भार देखा Die bren Einheiten find ein Geheimnis filch sur für Kinder, sondern auch für heststelle 1996 blobe Renner. Ja man kann gut birethe formenden Einsicht dieser dennintischen Willia denlehre nicht gelangen, shne ein Adler oder

<sup>†</sup> Aristoteles in der Poesik Kap. 17. nach der wurdentschen Bebersehung ungewahrt in ih

lungen von Mt. Joh. Sotth. Lindner 2c.

eine epidanrische Schlange ") ju senn. Die Einheit der Handlung, der Zeit und des Orts tst eine Schnur von dren seidenen Faden, mit Der man kaum in die Fuße und Augen naturlicher Weise so viel Eindruck machen wird, das ungezogene Zuschauer Genüge zu hüpsen wer die weinen daben finden sollten.

Ich weiß nicht wer, den Cicero, wo ich nicht irre, molt altero ad frontem sublato, altero ad mentum depresso supercilio, fiberest mir por Augen, — – - Auch Sie beschuldigen Ihren Freund einer Grausamkeit, die aues Berdienst der Regeln ausschließen will; auch Ster mistyandeln durch diesen Tadel den Mut-Mitter Ihrer Lieblingsidee? Doch Ihrieigenes Mergerniß durch Ausnahmen Autoffeten, 3u Anternychan daß der Gehorsam ihner Machahumnst vom felbst, einfällt; Ihre eigenes Gine waltthätigkeite die nehellen Unmerkungen in eine zuschränken, bis bas ganze Dramn verschwist denlebere zich bei en en eine eine Gereichen der

continue disciplinate 1300 · 15 万个的主意。15 10 1995

Horat, Lab. L. Safrick

<sup>\*)</sup> Quam tua peruideas oculis mala lippus mana and the induction of the first of the Cur in amicorum witigs tem cermis achtum Quam aut aquilla aut serpens Epidau-

det, rechtfertigt meine Sinnesmennung und das Gericht Ihrer Unlauterkeit.

"Heben wir denn das Gesetz auf durch den "Glauben? Das sen ferne! sondern wir richten es auf." — Mehr hatte Paulus nicht nothig, die Frenheit seines Geschmacks zegen Juden, Griechen und Romer zu Vertheisdigen.

"Des ist ein lebendig, geschäftig, thätig, "mächtig Ding" — das nicht Jedermanns ist — "etwas gang anders, das weit unmit"telbarer, weit inniger, weit dunkker und weit
"gewisser als Regeln" uns führen und ekkenchten muß. —

Ein Engel fuhr herab zu feinet Beit und bewegte den Teich Bethesda, in desten sauf Dürre Dallen viel Kranke, Blinde, Lühme, Dürre lagen und warteten, wenn sich Benie sich herschengte. — Eben so muß ein Genie sich hersablassen Regeln zu erschüttern; sonst bleiben sie Wasser; und — man uns der erste senn hereinzusteigen, nachdem das Wasser bewegt wird, wenn man die Wirkung und Kraft der Kegein, selbst erleben will. — —

Ja, ich sehe sie auf die Erde fallen, gleichwie ein Feigenbaum, der vom starken Winde bewegt wird, seine Feigen abwirft. — Berge und Inseln werden kntwurzelt; '— der gauze Dimmel als eine Landcharte in sich gerout. — Doren Sie unterdessen, wie erwecklich der Oberpriesser und Afterminos zu Lampadouse in seiner Bürgergemeine deklamirt: "Dihr Herolde "allgemeiner Regeln! wie wenig versteht ihr die "Runst, und wie wenig besitzt ihr von dem "Genie, das die Muster hervorgebracht hat, "auf welche ihr sie baut, und das sie über"treten kann, so oft es ihm beliebt!"

Warum flechten wir nun Schürze von Feisgephlättern, wenn Röcke von Fellen fertig auf uns warten? Wünschen wir etwan auch lieber gar, nicht entfleidet, sondern überkleidet zu werden, damit wir nicht bloß erfunden werden?

Bloß von aller dramatischen Gerechtigkeit mussen gleichwohl Schulhandlungen senn, wenn Waage und Pritsche der öffentlichen Kritik sich ihrer schämen soll. \*) — Um der Kunstrichter Willen, die keine Engel sind, muß der Mann einer Heerde, die Kinder sind, sein Haupt wit keinem dramatischen Kopfzeuge, noch weniger aber mit eisernen Hörnern entstellen, wie Ze-destia, der Sohn Engena \*\*) —

<sup>\*)</sup> S. Briesmechsel ben Gelegenheit einiger Briefe, die neueste Litteratur betreffend, Thorn 1762.

<sup>\*\*) 2</sup> Chron, 18,

schiffen die dem bestecken Mas Inch iche Comme Dondtriben der Megeln: so werden inch bende Gewand der Regeln: so werden inch bieß von aller dramatischen, Gesachtigseit in som vem Gotte der Liebe gewachsen, der gismall aufhört ein Kind zu seyn, wiewohl sein kleiner übern große Wunder thut, und schrecklicher ist als die rauche Hant des Gemahls des Hebe. Der Preis seines Bogens ist die Erführung des Janzen Geseges, der Stachel seiner Pfeile das Herz und der Tod eines jeden Gebots; ber Schatten seiner Flügel pflanzt ein Eden erstellt linschild in der Wüssen.

Was wollen wir aber jenem Dichter. Intworten, der unsere Schüler auf das tausendjährige Reich vertröstet, und und so lange harren täßt, dis die Bühnen außerhalb den Schulen ihren Sipsel der Vollkommenheit am Erstgez bornen des jungsten Aprils werden erreicht haben. Wir wollen mit einem bekannten Senfzer des Hagedorn

Ohne Selbstverleugnung ist kein Werkalesses Genies möglich, und ahne Berkengnung der bez sen Anmerkungen, Regeln und Seseste kein Schuldrama noch Urbild besselben. Kinder müssen wir werden, den Zweck der Poesse au Scholier ihrer ken zu erreichen. And den Sensten ihrer Athlie ung die Ider des Lieblings maior in

effec

seiner Busse, von anderschen Germoseine aochsensteine Beiter Busse, von innlage Kirveter Gedorfer diener und innlage Kirveter Gedorfer diener und innerflucken gewähren landen inn ihrer innerflucken gewähren seucherer innerflucken gericht und die gericht und die Schild keiner Rachtigallen zu wagen, wird das Schild keiner Schullandlungen den Venustrischen Schwan zum Bilde haben, und zur Leberschrift:

- haec ege ludo.

ell Quardnek immine soment certantia indies

eduglust bas de Taxpp,

vordlese vallebannicanune atque iterum spent

nolude nos de tamaler theatrip, de lais

englude nos de tamaler theatrip de lais

voird mit dem donigsüßen Shatespearungs

englude nos de tamaler de tamaler de lais

voird mit dem donigsüßen Shatespearungs

engluge nos de tamaler de tam

eid Angerschaft des Ausschließer inverteiles von Errichtes bis enterfenden bis enterfenden bis enterfenden bis enterfenden bis eine Errichtes bestehreiten bei der eine Errichtes bei der eine Errichte bei der eine Errichtes bei der eine Errichte bei der eine Er

1

Acdificare casas, plostella adjungers

mures. Ludere par impar, equitare in arundine longa, \*)

Laffen Sie uns daher, Liebster Freund, nie-4 mals, auch ben den größten "Selden, mit Homer, das Gleichniß des laftbaren. Thiers aus dem Gesichte verlieren; aber auch mit dem Kinnbacken eines Esels in ber hand nichts fürchten; weder den peripatetischen Sonig des Thierreichs, noch die listige Spigsindigkeit ifeiwer vier spllogistischen Figuren, noch die Zahl seines Namens, den kein Pontifer Maximus guabrirt —

Man muß das Joch des Kreuzes willig auf fich nehmen, und nicht achten die Gunden der Ummiffenheit \*\*), die Schuld ber Gottesläfterung P, die Schande der helligen Pabers stie ku- die sich bis zur Finsternis unfruchtbarer Werke, ja bis zu den heimlichen Dertern-ich miedrigt, beren Plagen die Fürsten der Philister 

<sup>\*)</sup> Horat. Lib. II. Sat. 3.

Assaph im Ps. 73, 22. un Eprichw. 30, 2.

<sup>†</sup> Matth. 26, 65. Soh. 10, 33.

Wenn Sie jest merken, warum eine Abfonderung von den besten Anmerkungen über das Drama zu Schulhandlungen unumgänglich ist, damit der Ruhm is addorgio naron sis ra Frome \*) authore: so bleibt uns noch übrig das, 200 erfühlen, was Unios Comenius convertere ludiera in seria! nennt, weil wir Schulhand. inngen als ein außerordentlich bequemes und vortheilhaftes Werkzeug voransgesett haben, um die dramatische Poesse in ihre Kindheit zurütfähführen, fie zu verjüngen und zu erneuren. Gib Entschüldigen Sie meine Episoden, jn den TO IDUS instantation marine Dem sundary supers "") vorziehe. Dieß ist die magische Laterne des Winges und ves Geschmacks; jenes ver kabyrinth der Leidenschaften und des Gehörd; ein Laby rinth / beite die Schnur der Predigt \*\*\*) nachficklängelt." Beide aber sind wie Licht und Henri-in Wer: Dichtung und Ballung unterfcieben.

fem Briefe nicht tanb gelesen, so verstache

<sup>\*) 2,</sup> Kor. 10, 16.

<sup>\*\*)</sup> Aristoteles theilt die Poesse nach biesen zwep Wahrzeichen ein

and d'un gumeros OLOY.

ich Ihnen nächstens den letzten, das Schuldkama betreffend. Unterdessen habe ich die Ches pc.

Den 17. des Wintermonats! 1999 T

Fünfter Brief.

र्के वर्ष भागव है।

Jener König in Israel glaubte kiner alige Here, die Götter aus der Erde staigen slatze. Seitdem unsere Philosophen die Pugen isch auschließen, um keine Zwitzswingspischuf Sosen der Vetur lefen zu dürfen, und seitest Her die Hände in den Schooß legen, einer schöner Haut zu gefallen; hat es kuftschlösser und kohegebäude vom himmel geregnets.

Wer kand oder Häufer hausnu, Schäse heber oder verbergen will, muß in den Schoolicher Erde, graben, die "unser aller Mutter iffi.— Betteln ist eine ehrliche Profesion, sofcher Schriftsteller, die im Reiche der Gelehtsamkeit als Invaliden nicht gant, unbekannt find.

Apje Poeteren, sagt Martin Opis, id ine neporgene ausgrödiese nichts anders als eine verborgene Achres uschilden auchtgerteicht von zötzlichen Sachen

ing day on many

Siehe das Zweite Kapitel in seiner Pro-

der heidnischen Liturgie.

Diesen rohen Diomant zu schleifen:? -Das mag ich nicht; und unsere Aesthetik für bohmisch Glas auszugeben, ober die Falschheit ihrer Spippfindigkeit zu erweisen, bazu bin ich zu schamhaft. Lassen Sie mich also mit Dem Burger zu Genf dichten, daß ich auf itgend einem Fieden obne Ramen ein Monarch ware p beffen Ruthe über ben bloffen hintern Der Kinder ju gebieten hatte. Dann mußte tet frenlich burch lachen und Weinen mein Bificksale erträglich zu machen suchen, austatt Burüber zu bersten. Die erste Stunde, ver etfte Lag, die erste Woche, der etstein Denat meiner orbilischen Regierung möchten nur - fauer genug werben. Ich wurde aber gebuldig 'feon prie ein Ackermann wartet auf die kok-Aiche Frincht der Erben und darüber geduldig Ma er empfahe ben Morgenregen und Walbendregen.

Besto histiger würde ich senn von ihnen zu sernen, inder wiese versichtner Weise. Die Zeit kommt endlich nähen, du ich und meine Schüter Garben wird Sleißes und Proben ver Früchte answeisen wochsollschung gleich jenen Kundschaftern, ;; die am eine Rechnikassen, abschnitten, und ließen sie zwei auf einem "abschnitten, und ließen sie zwei auf einem

Beigen !! de in de kold um niednet lieb noch

Den neuen: Mondropen sims priestatichen Schmiekzu sehen läuft ultes zusmeinen Politie, Mes zur Ernver oder Kulter — 1888 unteinen

— prima noui ducent examina reges Vere suo, ludetque favis emissa luventas.")

Weil niemand langer warten will wiede der Proposite anfgelogen. — Ueber die Rumpelung gein meiner Stirne vergist man die Unprhankt meiner falschen Haare. Bauch und Küfe sind weiner falschen Haare. Bauch und Küfe sind bedeeft. — Die eine Palste meiner Schulhand lung spiele ich selbst indem ich in der Person meiner Kinder den Inhalt dessenigen aussage; was sie von mir gelernt haben oder hatten lersen sollen. — Bu der andern Palste habe ich winige Buben unter der Hand abgerichtet, die den Kusbund aller Schusstreiche wiederholen müssen, worde ich ein Jahr lang gesammelt, und die mir die Tage meines Standes am meisten wergänt oder versüst haben.

Dieset Embryo meines Schustennin seine jand "Molfen aus, die zum Kase gerinnenset "ober — es wird gestet in Undhre und wird "anferstehen in Krasto" — "Und die Narr!

TOURS OF THE SECOND SEC

my to Vidgily Goorg. Libe Mercury harding grain

"den soll, sondern ein bloß Korn"— »Assasser"Schinken reichet dem Säellsann, der wird ja"den Sassen gur Speisten und machen lassen,
das Sewächse eurer Serechtigkeit."

"das Sewächse eurer Serechtigkeit."

Unterdessen lehrt ein Jahr das andere, und im zweiten unterscheiden sich schon meine Schulfährlissen durch Larven zum Besten aller Zusschlicher, die mit den Augen hören, und durch einen Ester ich aus den Deputirten jeder Killse husübsen wurde.

Ille bonis laveatque et confilietur amicis;

Et regat fratos et amet peccare timentes;

Institiam legesque et apertis otid portis;

Dieses officium virile and diese Sitten des Chors find verstendes Chors feitden, der Wohlkand charace terises in

Turpiter lobtiquit ---

Blattern und Galanterieen wurde ich meinen Schulhandlungen einhfropfen, wenn der Pfarrscher unsers Kirch Mels din pierlicher Abtswäre,

der genzen Gemeine die Liebe den Indianschieren der genzen Gemeine die Liebe den Indianarien beieim Wendel prodikten "ider fasten die Inasiana die hilge meiner Aprflichule schönen Giels franzimmer die mehlgezesensten Thuslings nicken werend in Woodsen zu Bällen und Tänzen werend in in wir die gischer Fuchs mennt.

under Schulder .. ... "Im dritten Jahre meinen Schubalterschass würde ich erfüllen, was vom Thespisce dichwied ben fieht, und ein Schaufal, merMarkeidrine 28411, das meine Kinder singen inn folle ten peruncti faecibus orgene Mitwiertes vorgen, hefen der dramatischen Dichtstenkie bent sammig eckely als dem Mimilipaniden Ger darmen des Ennins . - Wenns Dadewt schack Burjegte und Munderhare ale Schlacken verwirft, so verlieren gottliche und menschliche Dinge ihren wesentlichsten Character. Brufte und Lenden der Dichtkunft verdorren. Das ungen der homerifchen Götter ift das Wunderbare feiner Dufe, Die Therheit Der Eirar duquorian, die Paulus den Athenienfern zu verkundigen schien, war bas Gebeimniß seiner frohlichen Friedensbotschaft. Das --parien des gangen Remtons ift ein findisches . Paffenspiel gegen ben Pant eines Morgenframs Zund: das Burteske verhalt fich jum Windenterment ibus Genteins man Heitigenzundig

men mid maten, hinsen ninde ziell, die hoffle zweigewölsten Hand. Im vierten Jahr würde ich es diellelitz bem Inhehmasse Ledwig des AlV. zuvorkhiller, und vieder den Grein ver Weisen Geschächte in Babeliff und Fabelip in Geschichte verwandeln.

Mehr als einen Pock wird das fünfte Jahr meiner Schulbuhne machen, und ihrem Schut. Matingeben Die weisesten Gesete des bramatifor Coder aufgeopfert werden. -modierauf reitt vielleicht ein Berleger, ber alle Mosen im Lande besucht, in Gestalt parmitschen Werbers durch meinen Flecken. W Mie Abwestlauen entführt er meinen fünfschike gent Behrag zu Schalhandlungen um able beff Dochet Grenner in der Best Mundschenkistig fenne medaaldSchade! eine Zeichen ves Withete manife gehetellt voppelter Phonrelhant auf i HALL dibb fic humero nitens " pura nocturno renidet" Luna mari, Cnidiusque Gyges; 1136 Duem si puellarum insereres choro. Mire Jugaces fatteret hospites differimen obscurum, solutis Cristibus ambiguoque vultu. e distail me in Horat. Lib. H. Od. 5. Lan entice Morgens in Althe My in Birthand of more than the state of the sta biskandinginden iber Jocher der noch konneise

446

set, werden meine Mitteldsch. Gevatter, Gonner sepu; und ich

einen Letes idfie.

der eine Mhrife er-

gehorsamer Diener! Johann George .... nn.

Ronigsberg. Ingill

and the second of the entire e

#### 3ugabe.

### Zweener Liebesbriefe

ath

einen Lehrer der Weltweisheit, der eine Physik für Kinder schreiben wollte.

Beschrieben 1759.

— ah! miser,
Quanta laboras in Charybdi
Digne puer meliore flamma!
HORAT.

Die Gönner Ihrer Verdienste wurden der Mitleiden die Achseln zucken, wenn sie wüsten
daß Sie mit einer Kinderphysik schwanger
gingen. Dieser Einfall wurde manchem so
kindisch vorkommen, daß er über die Unwissenheit Ihrer eigenen Kräste, und den schlechten
Gebrauch derselben spöttern oder wohl gar auffahren wurde. Da ich nicht weiß, daß Sie
Satyren über Ihre Lehrbücher lesen, so glaube
ich auch nicht, daß Sie unter den Kindern
Ihrer Raturlehre Leute von guter Gesellschaft
verstehen.

Ich nehme also an , H. H., daß Sie in Ernst mit mir geredet, und diese Voraussezung

foll, werden meine Mittologen, Gevatter / Gon-2 weeds to ner sepu; und ich

einen Lebes Adult

der eine Mhise in-

gehorsamer Diener! Johann Beorge

Ronigeberg.

Digni mig Um Ratharinentage.

Lie (Bonner Shree :- ! :less to Adolem ! : 1 ency sair tim iS des oracin. Diefer Const about mortowners . ter a standard terms of the The termination of the त्व । स्वाप्त स्ट्रिस्ट अक्टरेस्ट सम्बन्धे and the state of the state of the state of ge und richt, bak wie gr Angeligies Weiter Leurs eines beitel eines eines

Print mit mir zeredet, sink gibis diehmigenng

#### Bugase,...

### Zweener Liebesbriefe

41

einen Lehrer der Weltweisheit, der eine Physik für Kinder schreiben wollte.

Beschrieben 1759.

— ah! miser,
Quanta laboras in Charybdi
Digne puer meliore flamma!
HORAT.

Die Gönner Ihrer Verdienste wurden vor Mitleiden die Achseln zucken, wenn sie wüßten
daß Sie mit einer Kinderphysik schwanger
gingen. Dieser Einfall wurde manchem so
kindisch vorkommen, daß er über die Unwissenheit Ihrer eigenen Kräfte, und den schlechten
Gebrauch derselben spöttern oder wohl gar aufkahren wurde. Da ich nicht weiß, daß Sie
Satyren über Ihre Lehrbücher lesen, so glaube
ich auch nicht, daß Sie unter den Kindern
Ihrer Raturlehre Leute von guter Gesellschaft
verstehen.

Ich nehme also an , H. H., daß Sie in Ernst mit mir geredet, und diese Voraussetzung

had mich zu einem Gewöhe von Bereachtungen perfeitet, die mir nicht möglich ist auf eintstäft amselnander ja fegen. Ste werden Bus; was ich wor der hand schrechen fann, denigstens met fo viel Anfmerksanzeit gustehenis als wie meulich bemerkten, daß die Spiele-ber Rinder: wen vernünftigen Personen verdienen; und ets Wenn nichts foi ungerernito halten haben. iff, das nicht ein Philosoph gelehrt, fo mußeinem! Philosophen nichts ungereimt vorkonineit. 318 er, nicht prufen und untersuchen sollte Hebe Et? Ach unterstünde es zu vermerfen. Derietet ich ein Merkingt eines verdorbenen Magens ber neumohnter Einbildungsfraft: u; eigidicuit 3898 tosoph wie Eic. Mil Bie wollen, mein herr D., Wuhrerthatt Sin: gutes unugliches und schones Weter, 178681 side of the propose research and the side edi.da., oder mußten Gien.daß, es existressis weiden Die an diese Arbeit kaum venkeit: 3:Deits "Litel oder Rame einer Rinderphyfif iff Bil Mogentu Die - aber das Buch feble febleid ---Sociation gewiffe Grunds zu verzunthen; daß Ibnemierwes glücken wied " was so vielen nicht gelingenswaken: "Gonfriedkon Gie die Heft ndhubaheppinan Begiunjufajargen, von dein das Swicksal Ihrer Bortiuser Durchschlieben Willite. Sio: 1900 in Bahrhat 1911 Biblist in Philippille Indian, with the estin point Airtiusite phace it had w

ein Lind zu verwändeln "truk Ihrer Gelebet fachteit! Oder teanen Sie Kindern mehr zu, unterdessen ihre erwachsenen Zuhörer Mühr die ben, es in der Seduld und Geschwindigkeit des Denkens mit Ihnen auszuhalten? Da überdem zu Ihrem Entwurf eine vorzügliche Kenntuis der Kindermelt gehört, die sich weder in der galanten noch alademischen erwerden läßt; so, kommt mir alles so wunderbar vor, daß ich aus bloßer Reigung zum Wunderbaren schon ein blaues Auge für einen dummkühnen Kite wagen wurde.

Gestell, Kütel allein gabe mir von Words gegenwärtiges zu schreiben, so würde ein Sphislosoph wie Sie auch daben zu gewinnen wissen, und seine Moralität üben können, wo. es nicht lebute seine Theorien sehen zu lassen. Weine Ubsichten werden Sie unterdessen dießmakindver sehen; weil die wenigsten Maschinen zu ihrems nüßtichen Gebranch wine mathematische Einsiche erfordern

Selehrten zu predigen, ist eben so krichtenk.
ehrliche Leute zu hetrügen zu auch werden Wesossen noch Nerantmortung daben, sur Gelehrtwirt.
schreiben, weis die meiken schon so wertehmsundschaften das der abentheuerlichste Autor ihre Nesbungden art nicht pehr werwirren kann. Die Alindres Deipen hattensphasse vor ik in der nicht pehr werwirren kann. Die Alindres tung, und zum getomber Willender wird die kunt ihre kann. daß mehr dazu gestört für Kinder zu schreiben, als ein Fontenellischer Witz und eine burkerische Schreibart. Was schöne Geister versteinert, und schönen Marmor begeistert, dadurch wurde man an Kindern die Majestät ihrer Unfchuld beleidigen.

Sich ein Lob aus dem Munde ber Kinder und Sanglinge zu bereiten! — an biefem Ehri geiz und Geschmack Theil zu nehmen, ist gemeines Gefchaft, bas man nicht in Ranbe bunter Febern, sondern mit einer frenwilligen Entaußerung aller Ueberlegenheit an Alter und Beisheit, und mit einer Berteng. nung aller Eitelfeit darauf anfangen' mit." philosophisches Buch für Kinder wurde babe so einfaltig, thoricht und abgeschmack au seben muffen, als ein gottlich es Buch Menschen geschrieben. Runt prufen Gie ob Sie so viel Herz haben, bei Berfan einer einfältigen, thörichten und abgeschma Naturlehre zu senn? Haben Sie Berg, fo ein Philosoph für Sie auch Vale et sapere AVDE!

### Fortse gung.

Bon erwachsenen Leuten auf Kinder in schlieben; so traue ich den letteren mehr Eitelken

Als und zu, weil sie unwissender als wir sind. Und die katechetischen Schriftsteller legen vielleicht, diesem Instinct gemäß, die albernsten Bragen dem Lehrer, und die klügsten Antworten dem Schüler in den Mund. Wir mussen uns also dem Stolz der Kinder wie Jupiter sich der aufgeblasenen Juno bequemen, die er nicht anders, als in der Sestalt eines von Regen triesenden und halbtodten Sugues, um die Pflicht ihrer Liebe angesprochen haben son, unterdessen er zu seinen Salanterien sehr anständige und sinnreiche Verkleidungen wählter-

Das größte Gesetz ber Methode für Kinder besteht also darin, sich zu ihrer Schwäche herupterzulassen; ihr Diener zu werden, wenn man ihr Meister seyn will; ihnen zu folgen, wenn man fie regieren will; ihre Sprache und Seele zu erlernen, wenn wir fie bewegen wollen, die unfrige nachzuahmen. Dieser praktische Grundsaß ist aber weder nidglich zu verstehen, noch in der That zu erfüllen, wenn man nicht, wie man im gemeinen Leben sagt, einen Narren an Kindern gefressen hat, und sie liebt, ohne recht zu wissen: warum? Fuhlen Sie unter Ihren Schoofneigungen die Schwäche einer solchen Kinderliebe, so wird Ihnen das Aude fehr leicht fallen, und das Sapere auch fließen; so konnen Sie S. S. in Zeit von sechs Tagen sehr gemächlich ber Scho.

daß mehr dazu gestört für Kinder zu schreiben, als ein Fontenellischer Wiß und eine buhlerische Schreibart. Was schone Geister versteinert, und schonen Warmor begeistert, dadurch würde man an Kindern die Majestät ihrer Unsschuld beleidigen.

Sich ein gob aus bem Munde ber Kindet und Sauglinge zu bereiten! — an biesem Ehrgeiz und Geschmack Theil zu nehmen, ist fein gemeines Geschäft, bas man nicht mit bein Ranbe bunter Federn, sondern mit einer freywilligen Entaußerung aller Ueberlegenheit an Alter und Beicheit, und mit einer Berfeugnung aller Eitelfeit barauf anfangen muß. Ein philosophisches Buch für Kinder murbe daber so einfaltig, thoricht und abgeschmackt aus. sehen muffen, als ein gottliches Buch, für Menschen geschrieben. Run prufen Gie fich, ob Sie so viel Herz haben, der Verfasser einer einfältigen, thorichten und abgeschmachten Maturlehre zu senn? Haben Sie Berg, jo find Sie auch ein Philosoph für Kinder. Vale et sapere AVDE!

### Fortsetung.

Bon erwachsenen Leuten auf Kinder zu schlie ken; so traue ich den letteren mehr Eitelkeit als uns zu, weil sie unwissender als wir sind. Und die katechetischen Schriftseller legen vielleicht, diesem Instinct gemäß, die albernsten Fragen dem Lehrer, und die klügsten Antworten dem Schüler in den Mund. Wir mussen uns also dem Stolz der Kinder wie Jupiter sich der aufgeblasenen Juno bequemen, die er nicht anders, als in der Sestalt eines von Regen triefenden und halbtodten Suguets, um die Psicht ihrer Liebe angesprochen haben son, unterdessen er zu seinen Salanterien sehr anständige und sinnreiche Verkleidungen wählter-

Das größte Gesetz der Methode für Kinder besteht also darin, sich zu ihrer Schwäche herupterzulaffen; ihr Diener zu werden, wenn man ihr Meister seyn will; ihnen zu folgen, wenn man sie regieren will; ihre Sprache und Seele zu erlernen wenn wir fie bewegen mollen, die unfrige nachzuahmen. Dieser praktische Grundsaß ist aber weder möglich zu verstehen, noch in der That zu erfüllen, wenn man nicht, wie man im gemeinen Leben sagt, einen Narren an Kindern gefressen hat, und sie liebt, ohne recht zu wissen: warum? Fuhlen Sie unter Ihren Schoofneigungen die Schwäche einer solchen Kinderliebe, so wird Ihnen das Aude fehr feicht fallen, und das Sapere auch fließen; so konnen Sie S. S. in Zeit von seche Tagen sehr gemächlich ber Scho. daß mehr dazu gehört für Kinder zu schreiben, als ein Fontenellischer Wiß und eine buhlerische Schreibart. Was schone Geister versteinert, und schonen Warmor begeistert, dadurch würde man an Kindern die Majestät ihrer Unsschuld beleidigen.

Sich ein Lob aus bem Munde ber Rindet und Sauglinge zu bereiten! — an biesem Ehrgeiz und Geschmack Theil zu nehmen, ist fein gemeines Geschaft, bas man nicht mit bem Ranbe bunter Febern, sondern mit einer freywilligen Entaußerung aller Ueberlegenheit an Alter und Beisheit, und mit einer Berfeng. nung aller Eitelfeit barauf anfangen muß. Ein philosophisches Buch für Kinder würde daher so einfaltig, thoricht und abgeschmackt aus. sehen mussen, als ein gottliches Buch, für Menschen geschrieben. Nun prufen Gie fich, ob Sie so viel Herz haben, ber Verfasser einer einfältigen, thorichten und abgeschmachten Naturlehre zu senn? Haben Sie Berg, so find Sie auch ein Philosoph für Kinber. Vale et sapere AVDE!

### Fortse gung.

Bon erwachsenen Leuten auf Kinder zu schlie ken; so traue ich den letzteren mehr Eitelkeit Und die katechetischen Schriftsteller legen vielleicht, diesem Instinct gemäß, die albernsten Fragen dem Lehrer, und die klügsten Antworten dem Schüler in den Mund. Wir mussen uns also dem Stolz der Kinder wie Jupiter sich der aufgeblasenen Juno bequemen, die er nicht anders, als in der Sestalt eines von Regen triesenden und halbtodten Sugusts, um die Phicht ihrer Liebe angesprochen haben son, unterdessen er zu seinen Salanterien sehr anständige und sinnreiche Verkleidungen wähltet-

Das größte Gesetz der Methode für Kinder besteht also darin, sich zu ihrer Schwäche herunterzulassen; ihr Diener zu werden, wenn man ihr Meister seyn will; ihnen zu folgen, wenn man sie regieren will; ihre Sprace und Seele zu erlernen wenn wir fie bewegen wollen, die unfrige nachzuahmen. Dieser praktische Grundsat ift aber weder möglich zu versteben, noch in der That zu erfüllen, wenn man nicht, wie man im gemeinen Leben fagt, einen Rarren an Kindern gefressen hat, und fie liebt, ohne recht zu wissen: warum? Fublen Sie unter Ihren Schoofneigungen die Schwäche einer solchen Kinderliebe, so wird Ihnen das Aude sehr leicht fallen, und das Sapere auch fließen; so konnen Sie H. H. Zeit von sechs Tagen sehr gemächlich ber Scho.

pfer eines ehrkithen, nühlichen und fichnen Kind berwerks werden, das aber kein T — dafür erkennen, geschweige daß ein Hofmann oder eine Physsis aus Erkenntlichkeit Sie vafür umd urmen wirb.

Diese Betrachtungen gehen barauf hinaus, Sie ju bewegen, baß Gie auf keinen undern Plan ihrer Naturlehre sinnen, als ber fcon in jedem Kinde, das weder heide noch Eurke ift, jum Grunde liegt, und der auf bie tur Jhres Unterrichts gleichsam wartet. beste, ben Gie an ber Stelle fegen tonnten würde menschliche Fehler haben, und vielleicht profere, als der verworfene Ecffein der mo-· faischen Geschichte ober Ergablung." Do er den Ursprung aller Dinge in sich haft, so ift ein' hiftorischer Plan einer Wissenschaft immer bester wis ein logischer, er mag so fünftlich fenn, als er wolle. Die Ratur nach ben Weise Engenihrer Geburt ift alfo bas beft Cotina Miriett: Rind , dus diese Legende feiner Barteries fo lange glaubt, bis es rechnen, getebnes und beweifen fann; und bann biebe inreite thut, den Zahlen, Liguren und Schifffen, wie erft feinen Ammen zu glauben.

Ich windere mach, due na deut maliku. Mariweister ver Welt hat einfallen stannern; und von seiner Arbrit der dam genfau. Abert der Schöpfung gleichsam Rechenschaft absolungs; du

frin

kein klüger Mensch sich leicht die Mühe nimmt, Kinder und Narren über den Mechanismus seiner handlungen klug zu machen. Nichts als Liebe gegen uns Säuglinge der Schöpfung hat ihn zu dieser Schwachheit bewegen können.

Wie murde es ein großer Geist anfangen, der einem Kinde, das noch in die Schule ginge, oder einer einfältigen Magd von seinen Spsiemen und Projekten ein Licht geben wollte? Daß es aber Gatt möglich gewesen, uns zwei Parte über den Ursprung der: Dinge vernehmen zu lassen, ist unbegreislich; und die wirkliche Offenbarung darüber ein eben so schones Argument seiner Weisheit, als ihre scheinende Unmöglichkeit ein Beweis unsers Blodinnes.

Ein Weltweiser lieset aber die dren Kapitel des Anfanges mit eben solchen Angen, wie imer gefehrte Sterngucker den Hinnmel. Es ist daber partirisch das lauten excentrische Bergeiste mand, Answeisen ihm darin vorfopunsus; exqueisentalso-lieber dan Heiligen in Israel, ehr. en son solchen Schulgeillen und softematischem. Seift zweiseln sollte.

Schätzen Sie fich abso nicht, H. H., wenn Sie für Ander schreiben wollen, auf dem höße zwaen Pferve vor mosnischen Geschichte zu rein ben, und voll den Begriffen, die jedes Chris stenkind von dem Anfange der Natur hat, Ihre Physik in folgender Ordnung vortragen:

- I. Vom Licht und Feuer.
- II. Von der Dunstfugel und allen Lufterscheinungen.
- . IIL Vom Waffer, Meer, Stuffen.
- IV. Vom festen Lande, und was in der Erde und auf der Erde wächst.
- V. Non Sonne, Mond und Sternen.
- VI. Bon ben Thieren.
- VII. Vom Menschen und der Gesellschaft.

Munblich mehr! -

- Neglectum genus & nepotes

Respicis AVTOR

Heu nimis longo satiate ludo.

HORAT.

## Hamburgische Mackricht;

## Söttingische Anzeigez

# Berlinische Beurtheilung

Rreuslüge des Philologen.

HORATIVS Lib. 1, Od. XXVII.

Prgasus expedies Chimaeran

Mitau, 1763.

stenkind von dem Ansange der Ratur hat, Ihre Physik in folgender Ordnung vortragen:

- I. Vom Licht und Fener.
- II. Von der Dunstkugel und allen Luftericheinungen.
- . III. Vom Waffer, Meer, Fluffen.
- IV. Vom festen Lande, und was in der Erde und auf der Erde wächst.
- V. Non Sonne, Mond und Sternen.
- VI. Bon ben Thieren.
- VII. Vom Menschen und der Gesellschaft.

Mündlich mehr! -

- Neglectum genus & nepotes

Respicis AVTOR

Heu nimis longo satiate ludo.

HORAT.

### Hamburgische Mackricht;

### Göttingische Anzeige;

# Berlinische Beurtheilung

Kreuzzüge des Philologen.

HORATIVS Lib. 1, Od. XXVII.

Progasas espedies Chimaeras.

物物

mitau, 1763.

ibimus, ibimus: 19'11 14 Vicuaque praecedes preprentes d Carpere iter comités paration : ? Me nec Chimaerae spiritus igneadit Nec si resurgat centimanus Gyges in in in the myd Divellet unquam. Sic potend muidi 9d mind Justitiae placitumque Racile 19d nannanno? 1303 Sen Libra, seu me Scarping aspicit as 11:01 296 Formidolosus, pars violention, Matalis horae, seu tyranque, il find S Hesperiae Capricornes undas 1137(b)12731 pë divirumque nestrum inerskibili mason e 83 Bereit akrusifel astaura al din bereid iau norașa, AssoC आहित विवास childer .... strange and the second वाज्यद कल्ल ord moral con 🦠 สูสเพราช ชั่วใช้ **รู้รี่อื่อ** threeigt des स्मातिकार अस्तितिका Path mile \*\*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* a control in wasted that byrt, -- es gubt noch sommener, die ibe rem Biderjacher und Bericht Weit. dem Linds muem, der die ganze Well verrährer, mit Ab-

<sup>\*</sup> John XVI, 21. \*\* John III. \*\* Jich, VII. 2.

Die erste und vornehmste Absicht eines Scribenten ist, gedruckt, hierauf von handerten gelesen, und endlich von dren oder vier recensirt zu werden. Hierin besteht die Geburt, der Lebenstauf und der Tod eines Scribenten.

Die Freude, daß ein Buch durch den Druck zur Welt gehracht wird, ist einem Schriftsteller eben so natürlich, als einem Weisbe, wenn der Mensch zur Welt geboren ist. \*

Da der Kuhm des Unglaubens mit demi Fortgange der Wissenschaften überhand nimmt, so ist es leicht zu erachten, das auch Berleger an dem Laufe, Gewinn und Berruge des Schicksals mehr Trost sinden, als an der Unsterblichkeit einer Schrift.

bereit sind zu erwecken dem Lepiathan, die des Todes warten und grüben ihn wohl aus dem Verborgenen, die sich fast freuen und fröhlich sind, wenn ihre mühseligen Blätter von dren oder vier recensirt werden, und der Predigt des Königs \*\*\* benfallen, welcher sagte: Der Tagdes Todes ist besser, weder der Tag der Gesturt. — Es giedt noch Schriststeller, die ihrem Widersacher und Verläumder, dem Lindowurm, der die ganze Welt versühret, mit Abswurm, der die ganze Welt versühret, mit Abs

<sup>\* 306.</sup> XVI, 21.

ored. VII, 20

diel, einem irrenden Ritter des versornen Paradieses, antworten können;

How few sometimes may know, when thousands err.

Es giebt noch Seribenten, denen \* es vin geringes ist, daß sie von manchem Zeitungsperfasser gerichtet werden, oder von einem Verfasser der Briefe, die sich selbst richten und nach dem Schlummer ihres Bewußtsenns das Züng-

lein ber Gerechtigkeit stellen.

Wo ist ein lehrer wie Er, ber das Geschrer ge macht in ber Nacht, und uns gesehrter denn das Bieh auf Erden, und weiser denn die Vögel unter dem Himmel?\*\* — Ihn zu fragen, der in jenen grauen Tagen des Alterethums, welche die Michhaare der Zeit sind, gestragt und gehört wurde; aber in unserem erisenchteten Jahrhunderte nun ruhen alle Wälder, — Vieh, — Wenschen, Städt und Felder; \*\*\* es schläft die ganze Welt — Ihn zu fragen, der in unserm erleuchteten Jahrhunderte nicht mehr gestagt, nicht mehr gehört wird, ging

<sup>\* 1</sup> Kor. IV, 3. 5.

<sup>••</sup> Elihu im B. Hiob XXXV. XXXVI.

Druiden — Opser — Orakel — Migrationen, und drepßigiahrige Kriege haben aufgehört. Der dristlische allgemeine und beständige Friede dieses Jahrs ist die Wiege des neuen Systems, und der zukünstissen Sin Sit er, die es uns hossen-läße.

die Muse hin and sprach: ba mirs-also sollte gehen, warum bin ich Autor worden?) \*----

Der die Wolken lässet aufgehen vom Ende der Erden, der die Blike im Regen macht, und den Wind ans heimlichen Dertern kommen läßt \*\*, antwortete Hiob aus einem Wetter, und verdammt ihn nicht, wenn er verurtheilt wird;\*\*\* aber sein Zorn war ergrimmt über den Orthodoren von Thema und über die Theodiceen seiner zween Freunde. Auch mich verdreußt es, daß der Philolog Unverstand schreibt, und seine Einfälle sind nicht klug; doch am meisten ärgern mich seine dren Kunstrichter, daß sie keine Untwort sinden und den Philologen verdammen.

Man wartet der Antwort von dir, freußziehender Philolog! denn du verwirst alles,
und du hasts angesangen, und nicht ich \*\*\*\*

Ja, du wirst mit ihm die Wolfen ausbreiten,
die sest stehen wie ein gegossen Spiegel;
denn wir werden nicht dahin reichen vor Finsserniß. Wer wird ihm erzählen, daß ich rede?
So jemand redt, der wird verschlungen. Jest
sieht man das licht nicht, das in den Wolsten helle leuchtet. Wenn aber der Wind webt,
so wirds flar. Von Wittern acht kommt

Von wannen sich gegenwärtiges Kleeblatt drener Zengnisse herschreibt, weiß man aus ihrer Aufschrift. Sie zielen alle auf einen Scribenten ab, dessen Vater und Mutter und Bru-

<sup>\* 1</sup> Buch Mos. XXV, 22.

<sup>\*\*</sup> Jerem. X, 13.

<sup>\*\*\*</sup> Pf. XXXVII, 33.

<sup>\*\*\*\*</sup> Elihu im Buch Hisb XXXIV, 33.

<sup>+</sup> Elihu im Buch hiob XXXVII, 18=22-

piel, einem irrenden Ritter des versornen Paradieses, antworten können;

To thee not visible, when I alone
Seem'd in the world erroneous to dissent.
From all. My sect thou seest; now learn
too late

How few sometimes may know, when thousands err.

Es giebt noch Seribenten, denen es ein geringes ist, daß sie von manchem Zeitungsverfasser gerichtet werden, oder von einem Verfasser der Briefe, die sich selbst richten und siach
dem Schlummer ihres Bewußtsenns das Jänglein der Gerechtigkeit stellen.

Wo ist ein Lehrer wie Er, der das Geschrege macht in ver Racht, und uns gesehrter denn das Bieh auf Erden, und weiser denn die Wögel unter dem Himmel? \*\* — Ihn zu fragen, der in jenen graven Tagen des Alterethung, welche die Wischhaare, der Zeit sind, gefragt und gehört wurde; aber in unserem erstenchteten Jahrhunderte nun ruhen alle Wälder, — Vieh, — Wenschen, Städt und Felder; \*\*\* es schläft die ganze Welt — Ihn zu fragen, der in unserm erleuchteten Jahrhunderte nicht mehr gefragt, nicht mehr gehört wird, ging

<sup>\* 1</sup> Kor. IV, 3. 5.

<sup>••</sup> Elihu im B. Hiob XXXV. XXXVI.

Druiden — Opfer — Orakel — Migrationen, und drepßigjährige Kriege haben aufgehört. Der dristlische allgemeine und beständige Friede dieses Jahrs ist die Wiege des neuen Systems, und der zukünstissen Sau Sater, die es uns bessen-läst:

die Muse hin und sprach; da mirs also sollte gehen, warum bin ich Autor worden?) \*---

Der die Wolken lässet aufgehen vom Ende der Erden, der die Blitze im Regen macht, und den Wind aus heimlichen Dertern kommen läst \*\*, antwortete Hiob aus einem Wetter, und verdammt ihn nicht, wenn er verurtheilt wird;\*\*\* aber sein Zorn war ergrimmt über den Orthodoren von Thema und über die Theodiceen seiner zween Freunde. Auch mich verdreußt es, daß der Philolog Unverstand schreibt, und seine Einfälle sind nicht klug; doch am meisten ärgern mich seine dren Kunstrichter, daß sie keine Untwort sinden und den Philologen verdammen.

Man wartet der Antwort von dir, freusziehender Philolog! denn du verwirst alles,
und du hasts angesangen, und nicht ich \*\*\*\*

Ja, du wirst mit ihm die Wolfen ausbreiten,
die sest stehen wie ein gegossen Spiegel;
denn wir werden nicht dahin reichen vor Finsterniß. Wer wird ihm erzählen, daß ich rede?
So jemand redt, der wird verschlungen. Jest
sieht man das Licht nicht, das in den Wolfen helle leuchtet. Wenn aber der Wind webt,
so wirds flar. Von Wittern acht kommt

Von wannen sich gegenwärtiges Kleeblatt drener Zeugnisse herschreibt, weiß man aus ihrer Aufschrift. Sie zielen alle auf einen Scribenten ab, dessen Vater und Mutter und Bru-

<sup>\* 1</sup> Bud Mos. XXV, 22.

<sup>\*\*</sup> Jerem - X, 13.

<sup>\*\*\*</sup> Pf. XXXVII, 33.

ette im Buch Hisb XXXIV, 33.

<sup>+</sup> Elihu im Buch hich XXXVII, 18=22-

piel, einem irrenden Ritter des verlornen Paradieses, antworten können;

How few sometimes may know, when thousands err.

Es giebt noch Seribenten, denen \* es vingeringes ist, daß sie von manchem Zeitungsverfasser gerichtet werden, oder von einem Verfasser der Briefe, die sich selbst richten und nach
dem Schlummer ihres Bewußtsenns das Züng.

lein der Gerechtigkeit stellen.

Wo ist ein Lehrer wie Er, der das Geschnege macht in ver Racht, und uns gesehrter denn das Bieh auf Erden, und weiser denn die Wögel unter dem Himmel? \*\* — Ihn zu fragen, der in jenen grauen Tagen des Alterathums, welche die Wischhaare der Zeit sind gefragt und gehört wurde; aber in unserem erzleuchteten Jahrhunderte nun ruhen alle Wälder, — Vieh, — Wenschen, Städt und Felder; \*\*\* es schläft die ganze Welt — Ihn zu fragen der in unserm erleuchteten Jahrhunderte nicht mehr gefragt, nicht mehr gehört wird, ging

<sup>\* 1</sup> Kor. IV, 3. 5.

<sup>••</sup> Elihu im B. Hiob XXXV. XXXVI.

Druiden — Opfer — Orafel — Migrationen, und drepßigiahrige Kriege haben aufgehört. Der dristlische allgemeine und beständige Friede dieses Jahrs ist die Wiege des neuen Spstems, und der zufünftissen Sau Sater, die es uns hossen-läst.

die Muse hin and sprach; ba mirs-also sollte gehen, warum bin ich Autor worden?)\*---

Der die Wolken lässet aufgehen vom Ende der Erden, der die Blike im Regen macht, und den Wind aus heimlichen Oertern kommen läßt \*\*, antwortete Hiob aus einem Wetter, und verdammt ihn nicht, wenn er verurtheilt wird; \*\*\* aber sein Zorn war ergrimmt über den Orthodoren von Thema und über die Theodiceen seiner zween Freunde. Auch mich verdreußt es, daß der Philolog Unverstand schreibt, und seine Einfälle sind nicht king; doch am meisten ärgern mich seine dren Kunstrichter, daß sie keine Untwort sinden und den Philologen verdammen.

Man wartet der Antwort von dir, freußeziehender Philolog! denn du verwirst alles, und du hasts angesangen, und nicht ich \*\*\*\*—— Ja, du wirst mit ihm die Wolfen ausbreiten, die sest stehen wie ein gegossen Spiegel;— denn wir werden nicht dahin reichen vor Finsterniß. Wer wird ihm erzählen, daß ich rede? So jemand redt, der wird verschlungen. Jest sieht man das Licht nicht, das in den Wolfen fen helle leuchtet. Wenn aber der Wind webt, so wirds klar. Von Witter nacht kommt.

Von wannen sich gegenwärtiges Kleeblatt drener Zengnisse herschreibt, weiß man aus ihrer Aufschrift. Sie zielen alle auf einen Scribenten ab, dessen Vater und Mutter und Bru-

<sup>\* 1</sup> Buch Mos. XXV, 22.

<sup>\*\*</sup> Jerem. X, 13.

<sup>\*\*\*</sup> Pf. XXXVII, 33.

<sup>+</sup> Elihu im Buch Hiob XXXIV, 33,

mir so gleichgultig find als Berwesung, Warmer, Schlangen und Eulen \*\* ——

Der Kunstrichter Thomset und Wahnfinn brennt feinen gepruften Ocribenten weiß, und kann eben so wenig einen dem tadsstaftesten Schriftsteller entschuldigen. Ist der Philolog zu leichtfertig gewesen; was soll er antworten? — Ift er ein unbesonnener Mann, der seinen Rath mennt zu verbergen, so wird- er pakenmen, daß er unweislich geredet von Dingen, die zu hoch And und man nicht-versteht- Schuldigen-wird er fich, und palinobiren über die Asche seiner findtigen Blatter in dieser Urne, die ich feie nen Kreutzügen lächerlichen Andenkens in Be-gleitung mancher wäßerigen Unmerkungen ben fete. Alsdann wird er selbst die dren Spister der Chatdaer seine Jem ind; den Eine fall verex aussiNeich Arabia seiner. Rezta ; und den geolog Wind aus der Wisten feiner Det. renbapuch beißen, fie den schoner Weisbern in allen kanden vorziehen, und fich überdas Erhtheil freuen, so das Publikum gegen. wättiger Gammlung unter ihren Brudern,

( — per quos eccidere iusta

Morte Centauri, cecidit tremendae, a commence de la commence de la

einer dass dem son hamburgischen in an eine dem geschen in and in

In einem ungenannten Orte sind 13 Bosgen in 8. zum Vorschein gekommen, zuswiesichen den das Papier sehr unnühlich angervandscissen. Sie sind betitelt: Kreuhzüge bekt.
Philologen, und haben einen Holzschnitz, auf dem Titul, das, der Unterschrift nach.

War es an der Verschwendung des Papieres zum Abdrief dieses Buches nicht genug? Nuste das Papier nach dur Recension desselben so unnüglich angewandt werden? Darum, o Wensch, kannst du dich nicht entschuldigen, wer du bist, der da richtet; denn worin du einen andern richtest, verdammst du dich selbst, stricktest du eben dasselbe thus, das du richtest. Denn wir wissen, das des Hampurgischen Kunstrichters Urtheilerecht is über dir, so in

den Pan vorstellt, aber nach der Mithenasung des Herausgebers den Philologen in e ffigie oder seine schöne Natur etwa abbilden solk. Wir pflichten dieser letzteren (Muthmaßung oder schönen Natur) ben; weil das Haupt = und Barthaar dieses Bil= des eben so viele niedliche Kreukzüge hat, als des Philologen Gehirn haben muß, das sich in diesen Blattern in großer Werwirrung abgebildet bat. Wir vermuthen auch, daß der Herausgeber und Verfasser einerley Person mit dem Herrn Pan sep, weil ihre Schreib = und Denkungsaxt einander so abnlich sind, als ein En dem andern. Dieser Herausgeber sagt gleich im Anfange mit vieler Vertraulichkeit seinem Leser, aber unter der Rose, daß die dren ersten Abhandlungen seiner Sammlung sich schon die unverdiente Schande erschlichen, daß sie in den wochent= lichen Königsbergischen Frag = und Anzeis gungsnachrichten vom Jahr 1760 eingerückt prangern. Ist das nicht, ein schöner Dank für die Bereitwilligkstroer Verfasser dieses Wochenblatts, daß sie diese unnüßen und un-

bisherigen papierlosen Zeiten das Papier sehr unnühlich anwenden. Denkest du aber d Mensch! der du richtest die, so Papier unnühlich anwenden, und thust auch das selbe, daß du dem Urtheile des Publici entrinnen werdest!

perständlichen Pussche drucken lassen ? Man muß den Herren von dieser Gattung \* nicht den mindesten Gefallen erweisen; sie lohnen nur mit Undank. Laßt sie auf thre eigene Kosten ihren Kram zu Markt bringen, oder sie so lange damit hausiren gehen, bis sie einen gutwilligen Verleger sinden, der sich zulest den Kopf zerkraßen muß, wenn diese Werke, deren Versassen muß, wenn diese Werke, deren Versasser das doppelte Herzes leid von ihren Zeitverwandten nicht perstanden und dafür gemißhandelt zu werden, durch den Geschmack an den Kräften einer besseren Nachwelt leichtlich überminden, als

Den ersten Plas unter den Herren von die ser Gattung verdient unstreitig der Erzlästerer orthodoxer Wahrheit, Jozhann Jenn, weil wohl niemand in der Kunst zu schelken es ihm gleich thun wird, als der Erzlästerer paradoxer Wahrheit, Herr Christian Ziegra, der in einer Gratulationsschrift ben einer Hamburgischen Amtsjubelfener im Jahr 1747 über 8 Wogen in 4. der Orthodoxie und ihrem Untipoden eine gelehrte Standrede gehalzten, ahne daxon zu densen, daß der Vaze der des orthodoxen Lutherthums mit par geden der des orthodoxen Lutherthums mit par geden der das orthodoxen Lutherthums mit par geden der das orthodoxen Lutherthums mit par geden der das orthodoxen kehr merswürdigen Brief in Zwingel wit dessen Worten beschloß; viehen wing seren wie seinen kehr merswürdigen Brief dax mihn seren gwnis dozuisse, quae dozet LVTHERVS, miss quod von tam atroeiz

ter quodque abstinui a quidusdum aenigmatis et paradoxis. Man dass sicht sallen gen nicht wundern, wenn einem Humbell gischen Rachrichtensteller den Lesung des Philosogen eben so zu Muche wird wie dem Kardinal Casetanus, der zum Staupis dom Bater Luther gesagt haben soll : Ego nolo amplius cum hag basta soll : habet enim profundos ocolog en micabilite sein Gehirn ist soull niedlichet Krenklinge, als des großen Pana Daupt, und Barts hagt.

\*\*Med. Soll Units aug, dan und in einer des solls des großen Pana Daupt, und Barts hagt.

\*\*Med. Soll Units aug, dan und in einem Barts bagt.

\*\*Med. Soll Units aug, dan und in einem Starts bagt.

\*\*\*Med. Soll Units aug, dan und in einem Starts bagt.

\*\*\*Med. Soll Units aug, dan und in einem Starts bagt.

\*\*\*\*Med. Soll Units aug, dan sie sun sie

gehalten fennerell, nateidie Arerand.

den ihrindlung eliebt, edtinem Kunftrichter necht Beitungsschreiber ind Bort fallen, mennien unt feiten Dandlungen ungestört bleiben wist Min: Beitungeschneiben haben alfa von biefet Catturng won Autoven; Die fich in ihred hande lungsvollen Schreibart vertiefen, gar nichts. zuerbeforgen, werm wir unfern Lesern auch ummen ber Rofe sagen, was wir von ihrem Auffahen gebenken. Das wollen wir benn netta getroffil von ben in. Handen habenden-Bodf Guder Diefer Sammlung thun. Erft: finden arbir einen Berfuch über eine afabemie scha Bage vem Aristobulus, welcher sich gleich. Aufperts ffelbst-für fo. problematisch -ausgiebt in daß man feinem Lefer zumuthen fonne ben Sonn ber Aufschrift zu errathen. Es. son aben gingigute Lection \*) für die königliche Abedinnie der Albiffenfchaften: zu. Bertin fenn

solgen: Vermischte Anmerkungen über bie Wortsügung in der französischen Spräcke. Hie-

manchem Zeitungsverfasser seine Zeit, sein Wis und seine Galle lieb sind; endlich mit bem ehrbaren Einfall seine eigene buntele und unbestimmte Anzeige zu welderlegen, damit das billige Publicum selbst verher sehen möge, was der Philosog geschrieben, ehe man seine Krenzuge auf das Wort eines lastdaren Zeitungsschreibers deurtiglie, der unter andern Tugenden sines Prosascibenten auch die Waschbaftigseit eines gesehrten Kräuterweibes in vorzugliecher Stärfe besitzt

Rachbem wir ben Cinfus augenschen Hich gemacht, den die Sprache eines unbekannten Schriftstellers in die Menmingen "- eines Belehrten Zeitungeverfäffees gehabt, ""und zugleich die febr dunkle, unbeffistimte eiskalte Schreibart, womit er sellige an-" gezeigt, theils unischrieben, theils in die Rurge gezogen haben : fo lage und ijest 31. schauen, wie ein ehrlicher Zeitungsverfässer einerlen Mennung und Abficht , eben Denfelben unbefannten Schriftsteller auch ju Melten, durch eine deukliche, umftanbliche "" und handlungevolle Recenffon laufbar wiecht. " Dont Dienft des vergänglithen Wifens fenfit des Bapier unter der Preffe ; bes Thels Hollschnitt weistagt; — Betteger in Gefeffichaft feines Maculacuetaffens" erfcheint, wie Priantes beb ber gefchleiften Leiche bes Heftors, in bem traurigften Unfander. -- Gar fander ibnt pach Beten fingt

Hellet. Das dritte Stuck wird betitelt: Die

. der große Sahn; aber ber Sas bes Re-... censenten an der heiligkeit der Ricolaiten 11. beichtzwie eine Maschine in der Oper her-. . perga So lieb ihm das Papier ift, so wenig is put ier auch an einer dunkeln und unbe-3722 immeen Beredsamfeit findet, unterläßt er -: undeichmohl-nicht, die einzelnen Stude, aus mangelegt find, 2.43 bis guf ben Werfuch eines Registers über ingingen einzigen Buchstaben, namhaft zu machen; ja ohngeachtet seiner unüberwindli-1313 Den Unweffenheit dessen, was eigentlich ein .1121 Philologys, erucis durch eine Verleugung ng,den Welt, die im Argen liegt und Enduel man emprehlt, sagt er furz und getrost, rang de jang ik vinder nicht verliehen will boch un kennyight Boll-Galle und mitleidigen Wipes darinbenliesert en endlich den gemißhandelten vin Koriffaller in die Hande unbarmherzie no Genoglichen, die ihm die Medicheder PHIN HOUSE an in Ichnibeschließe gegenwärtiges. Benspiel ich den negenseitigen Einfluße "der Dennunmitten generalien bintel eintiden Gotift A mitt pen Ackonneen Besbachtungen eines Tokiens ... nubifiners. Jener fegt: Propring id ... Liborio duit 1, logiora maper reperta pri-feix verbis abtenere. Dieser in der Bots rede que die Pffenbannns: "Die, Lehre

Samann's Schriften U. Th.

30

Werfasser will damit dem Andenken deser Leute einige Weihrauchkörner sokratischer Einfälle anzünden, oder wie er sich etwas deutlicher ertlart, er will eine allgemeine Betrachtung über die Moralität ihrer Reise anstellen. Sie wird aber nach seiner Art vorgetragen, und läuft darauf hinaus, daß diese keute nach der Vernunft thöricht gehandelt, und man ihr Unternehmen für eine außerordentliche That eines berusenen Heiligen halten müsse. Ferner solgt: Rlaggedicht in Gestalt eines Gandsichens über die Rirchenmusse. Eine Prebe davon, welche die Veranlassung und Wesseht des Verfasser dabep entdecken soll, maß viese

"bon Werkheiligkeit mittele and wohl "wider das Evangelium, blette auch wohl "die lette, ohne daß sie inknet neue Leh"rer und andere Ramen Triegt", wodurch die Sprache nothwendig bereichert und
verwandelt wird, aber ohne Erneuerung des Sinnes. Unter den paradoreit Wesnamgen,
die Luther in der Göttekgelahrthete behauptet, gehört auch folgendes hieher: Theologus gloriae (die Folgesähe bieser Wealdesinition liegen in der Grundsprache verneuen
Bundes) dieit matum honum er danum
malum; Theologus cruels diese; quod
res est, weil der Glaube die Chre,
die ben Gott allein ist, such Joh. V,
41- 44-

Stelle geben: "Diese bichterischen Klagen wer"den dutch einige vermischte Anmerkungen ver"anlaßt, die ich über die Wortsügung in der
"französischen Sprache mit patriotischer Fren"heit zusammengeworfen, nach Mandgebung
"eines nahnhaften Kleinmeisters, der durch
"seines nahnhaften Kleinmeisters, der durch
"seines nahnhaften Kleinmeisters, der durch
"hertschie und der Heldengabe zu dienen den
"blötsiningen Pobel geafft." Wo wir im
Nathen glüstlich sind, so sagt der Verfasser
biemit, daß Herrn Nicolai in seinen kitteraturbriefen die vorhingedachten Anmerkungen des
Verfassers getadelt, und daß er sich in diesen Klagen gegen ihn verantworten wolle."

in der pritten Obe feines britten Buches ab.

luftum et tenacem propoliti virum.

30 ¥

A.Beben in ber Rachichrift bee bunbert und ... achtzigsten Briefes bie neueste Litteftitur be-

Nun folgt: Französisches Project einer nüß=, lichen, bewährten und neuen Einpfropfung. Möchte voch der Verfasser dieses Kunststuck an sich selbst probiren, da er die Erfahrung ruhmt, die ber einem Kleinmeister sich bewährt hat, 'der den Discurs des Helvetius für ein Mei= sterstück ausgegeben, denselben aber mit andern und aufgeklärten Augen ansieht! So= dann findet man Abaelardi Virbii chimari= sche Einfälle über den zehnten Theil der Briefe die neueste Literatur betreffend. meinten, daß der mit einer handlungsvollen Schreibart genugsam beschäftigte herr Autor keinem Zeitungsschreiber ins Wort fallen wollte?\*) Warum mischt er uns denn hier mit ins Spiel? Der Herr irrt sich aber sehr stark, wenn er meint, daß wir eine großmuthige Selbstverläugnung durch den Abdruck des Briefes vom Abalard Virbius bewiesen. Die muß er von den Literaturbriefstellern ruhmen, von denen wir eine folche Bereitwilligkeit nicht erwarten konnten, daß sie die Briefe ihres Gegners drucken lassen wurden. 'Abatardus Wirbius hat mit uns gar nichts zu streiten gehabt. Das siebente Stud heisset: Kleeblatt hellenistischer Briefe. Der Verfasser prablet

Invenior Parthis mendacior et prius orto Sole vigil calamum et chartas — — Horat Lib. 11. Ep. 1.

darinnen mit seiner griechischen Gelehrsämkeit, und behauptet, \*) daß das griechische neue Testament nicht so rein und gut sen als ben Profameribenten. Es klingt aber sehr leichte. sertig, \*\*) wenn er schreibt: "Wenn also die "göttliche Schreibart auch das Alberne, das "Seichte, das Unedle erwählt, um die Stärke "und Ingenuität aller Profanscribenren zu bes "seisterte, mit Eifersucht gewassnete Augen eis

Der Philolog hat in diesen Briefen nichts behaupten, sondern den Cassius Sezwerus nachahmen wollen, quem primum affirmant flexisse ab illa vetere atque dieemdi via directa, und von dem Uper behauptete, non insirmitate ingenii nee inscritia literarum transtulisse se ad id dicendi genus, sed judicio et intellectu. Sein Borsas, den er selbst bekennt, war es ja, nur wizige Einfalle zu schreiben, die in einer so ernsthaften Sache als die heltenistische Sprache, welche ein Salmassius durch ein Funus berühmt gemacht, secundum hominem allerdings entscheiden, und folglich auch secundum excellentiam des Wohlstandes Ablas verdienen.

<sup>\*\*)</sup> Hab ich einer Leichtfertigkeit gebraucht, mochte der Philolog aus 2. Kor1. 17. fragen, da ich solches gedachte?
oder find meine Auspielungen fleischlich?
Nicht also, sondern ihm lagen Pauli Worte
und 1. Kor. L. 27. 28. im Sinn.

"nes Freundes, eines Vertrauten, eines Liebihabers dazu, in solcher Verkleidung die "Strahlen himmlischer Herrlichkeit zu erken-"nen." Weiter finden sich: Rascherepen in die Dreßkammer eines Geistlichen im Ober= lande: Dreskammer ist ein Provinzialwort in deni Lande ves Verfassers, und Sedeutet so viel als Sacristen. Die Rascherenen be= zießen sich auf ein Werk, das unter dem Titel de la Nature zu Amsterdam 1761 heraus= gekommen, und aus demselben erzählt der Verfasser den Inhalt. Wir wissen aber gar nicht, was er damit haben will. In Diesem Auszuge ist seine Schreibart gar zu handlungs= voll, daß wir den darunter versteckten Wer= stand nicht entdecken konnen. Es kommt aber noch mehr von gleichem Schlage, namlich: Aestherica in nuce, eine Rhapsodie in kabba= listischer Prose, Der Verfasser sagt selbst: "Sollte diefe Rhapsodie im Vorübergehen von "einem Leviten der neuesten Litteratur in Au-"genschein genommen werden; so weiß ich zum "voraus, daß er sich segnen wird, wie der "heilige Perrus vor dem großen leinenen Tuch "an vier Zipfteln gebunden, darin er mit "einem Blick gewahr ward und fahe vierfüßige "Thiere und Gewürme und Wögel des Him-"mels. Onein; besessener Samariter! (so "wird er den Philologen schelten in seinem "Herzen) für Lefer von orthodoxem Geschmack "gehoren keine gemeine Ausbrücke noch unteinisch Ezercitinm et. ferner findet man noch einisch Ezercitinm et. ferner findet man noch einisch puglibliche Gelegenheitsgedichte, einen Kuffckrift: Denkmal, und einen Kuffckrift: Denkmal, und einen Kumen Versuch eines Registers über den einzigen Buchstaben-P. ben welchem wir uns nicht aufhalten können, da wir von diesem Mischmsach schon mehr als zu viel gesagt has ben. Vost Mitleiden setzen wir nur noch den Wunsch zum Besten des Verfassers hinzu: O Medici, Medici, mediam pertundite venam.

the first state of the state of

क्षेत्रकारमध्ये आश्चीतात श्रेष्टी कर्मा क्षेत्रकार श्रेष्टी कर्मा क्षेत्रकार श्रेष्टी कर्मा क्षेत्रकार श्रेष्ट विकास स्थापना स्थापना क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार

His the second of the second o

्रामा भागाता राज्यान

1995 1995 185

on horas of in autom

ertite Calle

and the first follows जन्माय अन्तर्भाष्ट्री.

und

vorläufige Beantwortung, der Frages

Mo ?

Mach dem acht und sechzigsten Jahres 1762.

Konigsberg.

fier sind ohne Vorsetzung des Druckorfe Rreuzzüge des Philologen auf 240 \*), Pcts seiten herausgekommen. Der leichtsinn Misbrauch der biblischen Ausdrücke hat Leser, die dies Buch vor uns zu Gesichte bekommen haben, glaubend gemacht, gegen die Religion gerichtet: das ist aber wohl nicht; \*\*) sondern der Verkasser ist

<sup>-</sup> My Des Herren Recensenten Exemplarifi entweder defect gewesen oder man muß 252 lesen, Norrede ober Zueignungskhrift und Re-.3 : gifter nicht' mit gerechnet.

sation of the since said from the ser Mitthe and manbibat fcher Aus brude bein Berbrechen gegen die Religion from?

nur übekhaupt mit der gegenwärtigen gelebeten Welt, und insonderheit mit einigen Gez. lehrten übel zufrieden. Er hat eine sehr dunkle \*) und unbestimme Schreibart, ben der man nur sehen kann, er wolle tadeln, nicht. aber, was er statt des getadelten behaupte. Daben nimmt er sich die Freiheit, die Ge= danken anderer sehr zu verstellen, so, daß sie sethst wohl erst rathen mußten, wo sie etwas gesagt haben mochten, das sie in den gean= derten Wörtern nicht erkennen. † Ueberhaupt aber will er wizig sepn und satyristren, und da ist es freylich möglich, daß man ben allen Dingen (mit oder ohne Galle?) lachen kann. Ein Bepspiel seines Wißes mag genug senn. An einer Stelle auf die er vorzüglich ungehalten ist, war bemerkt, daß die karthaginensische Sprache die Muttersprache Augustini gewesen sey, und daß diese in seinen Lehren vom unbedingten Rathschlusse einen Einfluß gehabt haben könnte. Er nennt ihn S. 20% mit Anspielung auf diese Schrift den punischen Kirchenvater, und setzt in der Note:

<sup>\*)</sup> Dame supercilio nubem, plerumque modestus

Geoppet absqui specient to have libral. Rips 18.

Borrede des Surenbuche.

, bierben kann füglich zu Nathe gezogen mers
, den Ars Punica; wie flos linguarum. The
, Art of Punning, or the Flower of Lan, guages in seventy—the Rules for the
, terchez languarum of Conversation and
, Helpines absences by the Labour and Middligues TUM PUN SIBI Ex am-,bigud dicta ver argutissima putantur; sed non semper in ioco; sed etiam in gravitate versantur. — Ingeniosi enim videtur vim ,verbi in aliad atque ceteri accipiant, posse "dicere." Cicero de Orat. Lib. . The second Edition 1719. 8. Datauf redet er \*)
weitläuftig von der Bedeutung des englischen Wortes Punning, bloß um seiner Meinung nach wikig bekeidigen zu können, ohne daß man sieht, \*\*) wie das alks zur feiner pus nischen Absicht gehört. Wer dieser unbefannte Schriftsteller sep, wissen wir nicht; \*\*\*)

\*\*\*) Bene saripsits beneuixit; qui bene latuit.

Der Philolog kebet nicht selbst, sondern führt weitläuftig an, was Swift über das englische Wort nach seiner Art philossophirt.

einer alten musikalischen Regel. Darum richtet nicht vor der Zeit, sagt Paulus, bis der Herr komme, welcher auch wird ans Licht bringen, was im Finstern perborgen ist, und den Rath der Perzen offenbaren; alsdenu wird einem jeglichen von Gott Lob widerfahren; c.

einige von ihm glauben, was Ap: Gesch. XXVI.
24. steht, und wegenssigner und unüberwinds
lichen Dunkelheit ertige er sich in der Bors
rede so: "Man übereindet leicht des doppelte
"Serzeleid von seinen Zeitverwandterenicht vers
"stranden und dafür gemißhandelt zu werden,
"durch den Geschmack an den Kraften einer
"bessern Nachwelt: Glücklich ist der Autor,
"beiten stachwelt: Glücklich ist der Autor,
"bein, so bin ich start! — aber noch
"seiger ist der Mensch, dessen Ziel und

Miller and Section

Berdacht einer geit teiden mußte."
e zu folge, ber Phiüchtigen Schriftnach diefer Inpoeln einer gesunden
Prädikat einer geticht ihm als einem
fondern als einem
n Rabelsführer zu-

Der herr Recensent giebt hier seine eigene Derzensmennung vermuthlich zu verstehen; denn an demjenigen Orte, wo der Philosog den Spruch anführt, redet er weder pon sich selbst noch davon, was einige bon ihm glauben. Seine eigenen Worte sind folgende: "Aller Tadel der frechsten Schrift, steller verliert seinen Stachel, sobald man "sich erinnert, das der ehrlichste und beschei"dense Radelsführer eines Weges, den sie

plaufbahn sich in die Wolke jener Zeugen vierpliert, der die Welten ich tener vierproar." Die einzelnen Stücke, aus denen diese Kreuzzüge zusammengesetzt, namhaft!\*)
zu machen, unterlassen wir, da wir den den meisten dach noch nicht wissen, \*\*) was eigentlich der Kreuzziehende Philolog darüm behaupten wiss. \*\*\*) Vielleicht würde er es auch selbst

Der Philolog bemerkt kelbst an kinem Ort, daß es einigen Kunstrichtern, wie jenem Meister in Israel gehen würde, von dem Joh. III, 10. 20. geschrieben steht.

\*\*\*) Der Herr Recenfent hat es eigentlich und furz genug schon bekannt, daß der kreuzziehende Philolog seine Unzufriedenheit mit der gegenwärtigen gesehrten Welt übershaupt, und insonderheit mit einigen Selehrten, welche ein handlungsvoller Schristssteller Summa papaverum capital nennt, in seinen sliegenden Blatteen behanpten wolle, nicht in vernünstigen Neben menschlischer Weisheit; sondern mit dem Zeisgert net der Weisten willen die im Belt straft unt der Sunde willen die im Finkern schlecht und den Wittug verdirbt. Ist nicht das Wort vom Rreinz verdirbt. Ist nicht das Wort vom Rreinz verdirbt.

<sup>\*)</sup> Deme supercilio nubem, plerumque modestus
Occupat obscuri speciem, taciturnus
acerbi.
Horat.

nicht kurz sägen können, ausgenommen, ex habe wizig seyn wollen, und sich von stwas. Gase \*) entledigen. Eine Antwort wird ar wohl von keinem \*\*)- bekommen, dem seine Zent sieb ist, und der nicht zu gleicher Schreibz art kust hat. Sie wird auch nicht notthig seyn. \*\*\*) Die Welt wird doch wohl so bil=

A erger niß und den Griechen eine Thors beit?

\*) Mir fällt hieben ein, was Horaz in seis ner Palinodie an ein durch des Dichs ters Witz beleidigtes Mädchen sagt: Fertur Prometheus addere principi

Fertur Prometheus addere principi
Limo coactus particulam undique
Desectam et insani Leonis

Wim stomacho appoluisse nostre.

Philippo, und sprach: von wem redet der Prophet: solches? von ihm selber von jemand anders? Ap. Gesch. VIII, 34.

Interminatio fulget honoribus;

Nec sumit out penit secures.

Virtus, recludens immeritis moriales.

Goelum, negata tentat iter via enter con Caetusque vulgares et indamente

Spernit humam fugients penade.

Est et fideli tata silentia:

Merces, Vatabo, qui Geraria sacrom

Vulgarit anganae; substinden is:

Sit trabibasis fragilisatique macum
Solyat phaselem -----

Horat. Lib. III. ed. 2

lig sepus the sie auf sein Work einen Schrifts steller vorwerheilet, vorher zu sehen, was ders selbe wirklich gesthrieben hate.\*)

Much gewise Schriftsteller geht jenes Wort eines größeren Propheten an: Ju der Welt habt ihr Angst: abet send getrost, ver in tuch ist, ist größer denn der in der Welt ist. Sie sind von der Welt, das lie son der Welt, und die Welt hört sie — Daran erkennen wir den Geist des Jerthums, an einem lebendigen Stein, der von Recensenten verworfen wird, abet den Apoll ist er auserwählt und köstlich.

and the state of t

Beurtheilinig"

Press vertige

## Kreuzzüge des Philologen

mach bem zwen hundert und wier und fünfzigstent Briefe die neueste Literatur berteffend, welcher ber leste Brief bes X-Vien Theiles iff.

Der Schatten eines blinden Wahrstagers

O. Lacriade! quicquid dicam; aut erit; aut non!
Divinare etenim magnue mihi donat Apollo.

die pori tent. I Seiten Keit eri willen. Die dü Hohle erhabene und wichtige Gepeimnisse ersagreis dann. Wenn man aber von ber Beide einen dunkeln. Schriftsteller zu entrathseln, nichts eine Einfalle zur Ausbeutenhaften under sobieber der Schriftsteller mobie mannigen. O) Das hieße eine beschwerliche Reiteraber dirzussehen. U)

entgratufehende Siebingungen, man ju gitider Beit erfüllen foff. Ardua res eft. sagt Plinins, wenn er bie bornehme fen Tugenben eines Profaseribenen jufanse mangipper mill , anden res est verretinne-. . vilatent dans ; navis auctoritatem ; obfoletia mitocema objentis Incem; fastiditis gratiam ; dubiis fidem : omnibus vero naturam ot mehnen fiene amnin. Balb Leichtfiett, Satd Rachtend macht Ungleich beiten, . bie. mot Amwillen bemerft werben. Biberfpruch entgegenftebender Tugene ben aber ju berbauen , aufjulofen und aus dem Wege ju raumen ift fein Werf bes Gefomade noch ber Opeichelbrufen; fonwarmabniichen Bewegung. Folglich wurde die naturlichfte Mennung bes friti-. Joen Drafels Diefe fenn : daß ein (nach beim Mefchmack ber neueffen Literatur) preisibute

weder die feiche um erzeugten op. die gar ju leichte n bis Weften ben renbenber Better. achdrudliche Rureits ber Alpen, inteln Rachbruck rnachtlichen Done e. Bielleicht fleht füt die Duffs-rfleinerlich und atur noch in der ern in bent Bes ie von Lefern geffen eine gelebate ebeimem Ra

, à

284

:7

· 31

h. 🗣

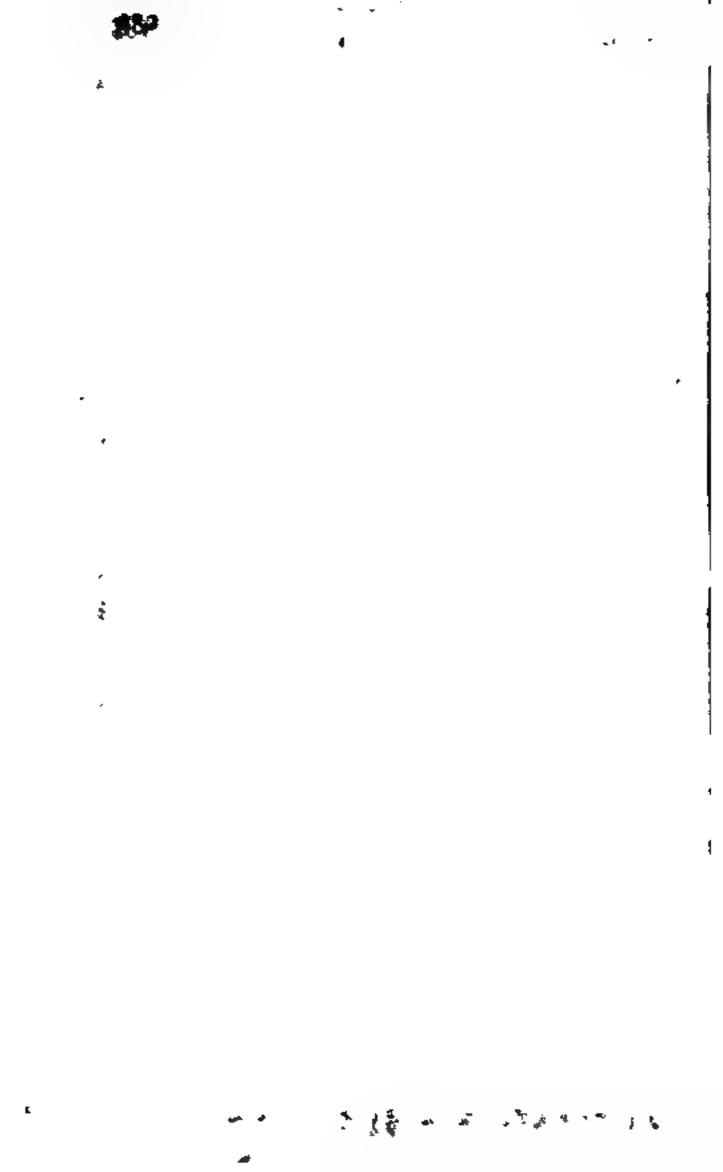

Hande dulein furth nenmin Es Biebe baber

e swichtigen Geheuntissen in den Schassen \* betülymter Geefabrenden und Landstreither - mwsen Antheix nabmen fannen. Bufilliger og Pheise defand; iche mith meuliche in der Befellschaft eines namhaften Gathem, der fich mit vieler Beschwerde und Reugierde un-terwunden, den Schwet der agoptischen Pyraniden burchzusuchen, von dem ich aber. am Ende des Liedes nichts als die alle Wahrheit erfahren konnen, veren erhabnes und tiefes Geheimniß bem weiseffen Ronigeifnet . nug gefoftet "hatte, und zu berens Prubuger er angenehme Worte suchte, Der auch habe Volk gute Lehre lehrte, und recht. schrieb die Worte der Wahrheit; Es ist alles ganz eitel! Es ift alles gan O) Ungelesen? das hießeiden Gres eistimmet der neuesten Litterasun schlesbt tenes men - Die Berleugunng seiner Lieblingsgrillen muß keine Proferen zum Grunde, noch Verfeugnung der Wahrheit und ihrer Chardeleriffif din Mylord Shaftesburg & Farigolds descri die Mingin des Mittags mird m etreten in der Kritik mit den Mannern bierc gefchlechts, und wird ste verdammen de it sie kam von der Welt Ende in Beren ben atigenehmen Prebiget ber Et itelkeig ing giese ause nuoseheprespecti -18the Alk des neuesten Litterazur: kutschuldigt: rfich mit einer Reise über die Alpan, nm einen Prediger der Gitelfeit fennen zu lernen. der mehr ist als ein Prediger eitler Schwär. tiler: Debt' eure Hampter auf und lefet! jenfeits der Aber un Teurenderf einen Prediger: pom der Berbei finne: Ge iere :

ieghen ingelent in eine bart beriebe eine in beiteile eine gegenten in beite bei beiteile bei

Das Mittel zwiftbeis beibeit Extremitaten bu finben find zu halten, ift fein Werk bes Genjes , fondern des Geschmads. T) Das Banie fennet nur feine eigenen Rrafte , und mientut: bie Größe berfelben allegeit jum Maasitabe an. 3) Es urtheilt von Fassungerruft anderer nach der seinigen R) ober vielmehr es fiehet gar auf andere nicht, (1) und weiß niemals bas rechte Dagaß beriebinfichungit terffen, Die es bep seinen Lefern bordebiegen tann. D) Daber tommen Die Angieichheiten, bie man in bem Wottrage befolden ju bemerken pflegt. D) Wo'bas Gengezaufelliger Weise CC) nicht mehr ponemikiseinfierbie lefer miffen, ba brudt es fichmit einer annachabmlichen Leichtigkeit aus. 206 et Biefes Biel überschreitet, wird es bimfel, und

Len amn sch Beierligen Gegen, fepe Des lenens per lenens wirg weine welchem der Lieringlie aus dieler Reibe pied twoningen Aufgeklarinste geber berdicht im Durch-welchem, der Lieringlie aus dieler Reibe pied twoningen, der Aufgeklarinste gaber mas it macht auch veriff, als gestwießem feber 3)

Man sein der biete gente mis ind inden Gelbstetenstelle gente genten Gelbstetenstelle genten Gelbstetenstelle genten genten Gelbstetenstelle genten g

pem Beichte sabe, und welche ihr Anslit ispem Beichte sabe, und welche ihr Anslit.

-প্রা

95 TO

भेध

H.

t

\*\*\*

) b

.

600

ን :

2 3

ere gefelbet gund finne gund desifie bei bet bedon't choud ifte gent de fiching de fin de constatill . winden nicht iste bisiemlich ausgimacht menden. in Weit aber bas. Rak ber Ernfiche Bach Dem mis Su Bot eines Genies im ehrieux (1811bilar d. Beiden bon. Leftern ben Lefterne deckteperunde als Lheile in sich halt "forgeschieht ersschafteine memike Reihe von Leserne madbil bedame to wir ud t. und. fich : wicht an deut Gente Goes deriftstellere felbst batt , bald inneibem s Danpt, aus welchem der gangen Leib bon Lefern durch Gelenk und Jugen Bandreichung empfaht und wachsen wuß jurgott-Beibes Licht ist, daß er kein Stink won Binflernif hat, fondern der gange: Eris dans nother Aus diesem Unterschiedenmehredinger zum igrößerer Reihen mehfinden Ihne aente hofen alle Groff en einer ngewissell alleihe ole kommen die Ungleichheiten andir Invantood en offeißeige eine gewißen ber Weiteround Sange nangh unbekannte Reilzede in rous Boutinge gi eines Schriftitellers von Genie au, bemeffen grand in der Govern bie bie bie bestelltenis

Den allen den geheimen Andrichten zugeheimen Andrichten aus ans in der Antieter des inderende und aus in der Antietlen ides, Geschmarks, swomie ssich ins sip allenatisserschenkerten aus auch allen inderenter der Aren menden allenderen auf der Heine geschenkerten der Heine gen in West man sin abereibeitet weiß, schilden Lindseichheitem wanf auf den Oberstänke unfernen Gebengeb ein sie ein

Turbmith a tribads ift bad Bemiffen, bie udeile bile kimeracute berverffenb , febon geftegen, obne smithabderen erine Wentmurfebagt eines Uaberer : frated Siderbuden geternt barte. 'Couten andbabaswoch leimigbeng gebbicbem febn b melarrachennicht bie Engenbeit eines Openettemere et i jenach zwer buftertichen Meintichfeit ber Coufson fin numb Becher allein beurebetten , moch - 1. . moun. Gold macte ber Chalen auf ben Mern boober: Reifchter folleben , foureen bie Mugleich. nachdentem Bertrage burd Gebalb, wie Daninchibati bigi Wima m mit Giftg , decrebitifen , guria maber ber treuen Erbe and rines nyaen . s. derims made marten : fo nibrbe bir Beldt fiben if imt bertuten Zaufe bes Geiffed Bard 1. Ma Remeren ret an ben Baferfaffen foge en Boltendie Bolten, gemittit merben , nunt'-balb . Limer denermen Litteretur mebr an bect (R'orsurdetel atner meiter Schopfang bie flieften tie Wath Jaidina bem Stach foiel eines Co.

 in den Schranken der Lefer batten und keinem Schriftsteller bas 31et ver tratten, einer gewißen Reihe von Bruvernigut Be-

fallen, welche nach
fen und höchsten E
auniast, eine Let
geben fann, und
ist von Durchschn
ist von Durchschn
brucks. Schriftste
dien karrer Ge
Alen karrer Ge
Alen karrer Ge
Alen karrer Ge
Angapsel des Woh
glossen der Koth, ei
baten doher verlie
des Genies in ein n
han für einen

Daber scheint den Augen den Seinen der Enget vos Dunkle, und den Führen der
Kinder ein wertschwisigen um betiebentes wobernmignien um besten geschiem und bereichtet geber nach der Schrift bas deer den beite.

ken Stuffen herunter gefallen, und die Sumeinen Dienft funftiger Erben abwarten; weit nuch ein wahrsagendes Sprich-wort Ainder mit einer gewißen Meih'e von Lesern, als Brüder paart, bie ich aus Wohlstand oder Furcht des bollifthen Feners (Matth. V, 22.) Wicht Hamhaft machen kann: so giebt der Dutchschnitt bes voppelten Oratelspruchs eigentlich emeng Genie vier Angesichte, und macht das Genie am Geschmack den "bier Thieren ahnlich, die der Sohn des "Priesters' im Chaldaerlande am Wasser Che-Bar in einem Frrwisch sabe, aber mitfren im Stuhl und um den Stuhl' ber Mitgenosse am Trubsal, am Reich und an der Geduld Jesu Christi in der Insel, die da heißt Pathmos. Siehe! daher scheinen die groffen Genies bald für Frie den s. "boten und Würgengel eines unfichtbaren Geschmack zu schrefben, bald the Abselen auf unmundige Kinder und auf eine gewiße Reihe von Lesern ga richten, beren gange und Breite ein wisiger Kunftrichter aus bem Gesichte verliert, und bald in Seiten. blicken des Leichtstung, vald im Kopfschut. tein des Etiffes bas Biel ver neuesten Litteratut überschreitet. Siehe! dahet scheinen die großen Genies bald den systema-tischen Markd ihres krebsgängigen Wider-Tachets inachsutrollen 3" bald den Ueberwin-Biebeel von Gelässeihre Juva" nachzuahmen, and den mientertetet und fich lagert, wie ein this this wife to the state of der ihn aufteinen?). Bald machen fie Kal-

killberin der Wicken ; "zur Daniend Welba-Sueven, und neiswenizu wie vierMastfährer: But wore verwandelnigat abie Ghie ihnie Gesit'schmacke in ein Gleichniß vines & Dapfen, Der das vem Matts! goheiligte Grad wie-211 berkäuet. - ABis ein Beichnann die Aldchen die großen Genies ein wachgenammtes: Wo da? und fahren auf mit Flügelndwie 2 Apler — laufen ohner mattprodubeln " ohne mude zu werden gleich Jungtingen. bie Boren find, ausgesandt der hochfien Weuffen funftige Erben, die aber noch em Sinifc 3" und Blute der Kinder Theil nehmen Jauf Danden zu tragen. Ja " liebluh End sauf 39d ben Bergen bie Buffe eines Schriftfoffers, Stiver den Frieden verkkndigt & dwinahneitus. Erfohnung des beleidigten Genips michlichem & Indandeutigen Geschmack zum allochtaufallen smaller Leser, die Menschen sinktunkochiwei-· Embet er unter den Rosens bissborn Tomitfibl 5. Werdu und die Schatten wrichtmilieber ea Er wird umfehren und wie bein Nehet wersinden woder wie eine Stelnbock auf Even tie Cheitebergen ibus: Gannes und Ge-Biglamacks. -- - is in general in sin geneiled Werifider Gesich mie Er bes Stim-Schmeinicht gehorchen foll.? Wiechnist Seinsamf-In papre 2: Wer Kennt Die Famifie uod Lofern, richuf die sein parthenisches Auge dillen is medukt nepakkinde adisch in initialit. ? Richtette Bei Eichtet ?» es (Gielich ein fi ein mit; wodel vonni Enderni sund dull min deine ?: Reinieginege. Shakdenwillei e s I Post to e min a most en sinor Brieffeilper die Frenetieffe Listerather-betteffend prifind lake die 11: gludlichem Lieblinge, spbeiche ver Gelich mu d 2. Diet im die Bomes fillus prixing imarhendetiScher, Ledren, des, ästhetischen Durchschrifttes wird, in einem gullenhaften Einfall, und wingen Anspielung. bad großte. Geheimniß n dishAo & crages und den neueken' Lit-- inderatur), in die heitige Wahl des Un so ed Drucksommanf Granden baut, biefein - Muge gesehen und kein Ohr gehöret bat; Baufa Boben und Liefen von Einfichten , wel-Buver ficht bes Geschmacks ben Bil ber Ramitie feiner Lefer voraussett. Wir besisforgen i baber mit einigem Grunde, daß der Judinsbruck im Durchschnitte ber bochften und diniedrigsten Stuffen von Einsicht, als ein Fa-3: milienscherz für eine Reihe ernftbafter Eefer Inceinigeranden verständlich, für die Mei-Some minute aun fgietlärte fien waber Sinhneneimen Commencarius des Geschmacks miskibilig eininäthselhafter Stein bes Auswisses no lenundate. Die Stimme bes & erfchmack s, sie wirde Manchen mit bem Gohn Benn gubent id Fingfingesbenken . ift ein weit und breites ne Keldgeschren ber i noubsten Litteratutze Die erschied in der Beschmade der Minister Monofes für Buchnkikalluisz. (18.) ist nicht zein 23 (Beschnet) giegest einander , derer die abstenen wie im Eriumph, oder unterliegent wie entink Ear ed fitz fondern ich biere ein Geschrev reiben Singelanzes. - ilinerfact in man ben Grund ber Sache noch natieriuch ift endand And eine genant inder Sugar den acpestere Likintepattimes effekt minisch itefink Jidasch S edem achan Lines a Dring inm bel und? chebressei infichemiscatoiles phieries dans eifenfüchtige Und siermithaften & Genie netwen gewiße i Beffe Sand Frank Land Land Company of the num des ver proentable image tilhychildsfffin - Beaute mur Giner; warron lft die neueste Litforedende Dinge, verleumdet bas Bille,

: . . Der weiteffeit Bieteretue einige Stuffen ibon - u mallifteten erbift : bemaber ber geöfte fenet garant formen einige Gieffen ben Cinficten wurte ... beigti merben ;- Bandigrimmen bem Colemsmer b. hingegen ber fromme und getreue Lefer Die iconfle Gefegenheit haben, weit se mebe ja muchenn ule gefchereben flebt, unb, . - 3 mBo was Wittel gwiftben beiden Errremifften den arschieften es bie man Bodfeefdern unb 2. : werben. Auf biefer gludlichen Mittelftraffe .. mirb ber Heberflaß bon Ginfichten (ben ger Theurung) bem Dangel an Eintgegen fommen, und bie fibet-. Klarbeit bes . Befebriandt ben te - bunfelfen , und . n fonnen, folglich g to Ift, wie som "benn fle mußten n ber bes Das un

Den und bestich Baupt, nach ver geme bem

" Denten im seiner Datten war ein SoErfflich bentes sein Mame vinen Liebha" Erfflich bentes sein Mame vinen Liebha" ichneidigen, durchbrichenven, machbrättlichen jweb" ichneidigen, durchbrichen Bo" ichneidigen, durchbrichen war ihre Liebha" ichneidigen, durchbrichen machbrättlichen june bem

" ichneidigen, durchbrichen Bo" ichneidigen in ber beim

Me fe n'e Befür gerichten Brand diefer Reihe trant er weit mehr m - von ihm gelesen wird; hingegen den Auf geklartesten in diefer Reihe leider! nicht weniger Vorurtheile, als ihn selon Dum ste von Prufung der neueffen Cimpale abgeschrecks und Rackwehen süt ven ten Gebrauch ber alteften Literatur getroffen haben. Wenn ber Eigenfinn eines gemeinen Zugpferdes auf dem Schmales Wege der Wahrheit und bem Pfade det heimlichen Weisheit so gefährfich ausge " yeben wird, als gescheleben ficht; dasmeis bes Philologen Original ein Beufpiel Des grunen Solges fur Odrifcfeffer, ing fich auf ben Durchschnitt ihres Geschmack wie auf ein ebles Roß verlaffen. Ich fage, daß des Philologen Original, gleich Locht Beib, eine Salfaule für jeven Don sifienbrand ser, der sich unter den Mose augensternen der neuesten Litteratur noch burd gu Sunten von Genie zeigt und ethalt , und dessen Solze erleuchtet. Diffueltation Die War sich von dieser glücklichen Mittelstraffe verlieret, ist in Gefahr desto mehr davon abs gekommen, je mehr Genie er hat, so wie ein edles. Roß weiter vom Wege abführen kann als em gemeines Zugpferd. Besonders pflegt die Begierde sich einen eigenen Weg su bahnen, um ein Original zu sehn; die kesten Köpfe zu verführen. Diese Begierde ft wie eine Seuche, Die die gestindesten und

46

Filtrodistriction vertibutes to

3ch fabe for einen Sweiftfeller vor mir, Der eine Beurtheilungstraft Befitt wiel melden und werdeut bat, Funten von Gewie foigt auch den Gove und Tiachdruck der beute. Jeffen Berache in feiner Geroutt bet-, ber alfo vernöge biefer Sigenschaften einer unferer Desten Schriftsteller hatte werden konnen, ber wher burch biefe Begierbe, ein Driginal gu Augung verführt, einer ber tabelbafteften Schrifffellet geworben ift. - Gie merben fich eines Fleinen Auffahes unter bem Titel : Softatische Der frourdigkeiten , erinnern, ben 3ch Thuen, einst angepriesen. Die hier und 34 harwebligenden: Schonbeiten diefer fleinen Schriftse guffulundennir fo febr, baß ich bas det nicht sonollst bem Verfasser, als iegenbeiner ju falligen Ursache zuschrieb. Ich

skefslichen Giedanken, ider aben winder Blis nach Shakespears (B) Beschreibung zinnes ehe sein Zteund zum andern sagen kannt: ffehe! "schon verschwunden war. — Endlich schrieb er unter dem Ramen Abalardi Birbii, immer noch in demselben Geschmacken einen Brief über unfere Recension der in euen Heloise, den wir Ihnen sammt der Antwort, die ein Unbekannter in einem ahnlichen Tone aufgesetzt hatte, überschickt haben. Der Un= bekannte giebt dem Verfasser am Ende feines Schreibens einen Verweis, der sehr gerecht ist. 5) Er tadelt das Gesuchte, Allzuspruch= telche, Gefünstelte und Rathfelhafte in seiner Gereibart, die himmelweit hergeholten Gepeimnisse, die Menge in einander verschlunge= mer Anspielungen E), die in der Werschwendung, mit welcher er sie ausstreuet, den Le= "ser 'D)" ermuden, und ihm Berdruß erme "den mussen. Ich hatte zu der gesunden "Beurtheilungskraft dieses Schriftstellers, MANS, winer Dunkelheit selbst allenthalben bersportuncher, das Zutrauen, er wurde diese unvolgemeinte Erinnerung annehmen und en d= My dietkennen, daß die Verzierungen nicht das Wesen des Styls ausmachen und daß selbst non dan Stellan, wo sie anzubringen sind, sier worde him stes Verdienst in einen ungedendten Leichtigfeit: Dabestürde. was nut ol , deith doilteigheighatheim nimpasse freitailleis result sielt man, hiemiti auf machtabende Mei

Arifophanes. Altona, 1760. 70. Seiten in klein Oktan.

1911 lichen Haupte des Pans und der Jahrzihl 1911 lichen Haupte des Pans und der Jahrzihl 1912 Mid CCo XII. worinn "Lettre neulogique et Mid CCo XII. worinn "Lettre neulogique et Mid Pour l'inoculation du Bon Sens pour les Fous, pour les Anges et pour les Diables und "Glose Philippique enthalten sind. Erstere erfennt Bedlam, enthalten sind. Erstere erfennt Bedlam, des lans belansen sich beide auf S. 66: in them Officials des lans d

ill. Schriftsteller und Kunskrichter in Lebensgröße von einem Lesen geschildert, der feine Lust hat Kunstrichter
"und Schriftsteller zu werden Rebst einigen
"andern Einfällen für den Herrn Betile"ge.r, der von nichts wuste. Horat. Epoil.
"d. Amica vis pastoribus." Einen einzigen
Oktavbogen stark, der sich mit einem Mahrchen vom 1. May endigt.

Porspektivischem Unebenmoße wick einem Product in der Manikas, voll einem Miertel des Brachscheines, der ausgekommen ist.

fen wir nicht war Fomen in Otter Bon nit keiner vorläufigen Zuversicht poraussewit keiner vorläufigen Zuversicht porausse-Wir keiner vorläufigen Zuversicht wirterlässen Web keichwöhl habet icht nicht wirterlässen was wollen proei gegenwicktigen gelenkliebt Weetssind bespiders emispirten die Authorige
niaden wie solgets
das Souldram und d
griechischen und d
griechischen und d
inn schimmeigen
Jahrzahl MDCCLX
ger Weise eine "I ber feine Physis s
angestickt worden:
wigfeiten beträgt na

onn G) S. Krenzisge des Abitologen Sig287. Inne Die Gebatten des Abdlaworifchrieb Det Beitel gunte in eine De ein boll eine die beitelber bei gen beitelber beitelber bei gen beitelber beit

78 de ell den Geruch seiner Aktider tod, und dollederacht, Biede, der Serned maines Sohns eine beitelle und kim Geruch eines Frides, das der Intethesten der Intethesten der Intethesten der Interheiten interheiten feit habe der Beitegen interheiten für der Beitegen interheiten für ihre der Beitebeiten der Beitebeiten ist wie der Beitebeiten ihr interheiten ihr inte

Ĺ

ស៊ីពូរ ស៊ីពូរ

नीहें भारत

gan. und vēre

\$198 -7.X

Manchen dahes tritte in Deiner fchäffen "His grace the state of the training · This Ey Onese Leithrigheit muß wiervings ge-Mitthe werden, wenn man 'Re fenden will. Eine unig esu d'e Lendtigfen gehört leiber ! nauch zu den miewirkend ein Urfach en der neuesten Litteratury ward es fehlt an Schriftsiellern nicht, beren vor nicht nicht der Goan-' de ihres Geschmacks besteht. Unser Be l-Terophon versteht aber vertrutteich eine solche. Leichtigfeit, die eine Holge einer ansgesuchten Arbeit'ift, und burch das bloke Phanomenon voer den Qugenschein der ungefuchten Leichtigkeit Den Lefer tauscht. Rach eben Beer Ge-'s steen werden gleiche Abstateie Weba & Bergungen und den Rupen der Leser durcht, bag Mere or einer weithergeholten Zusam. mensehung erreicht werden können, Eckel für die Maste eines Großspre-ders, der sein Maul anverthalb' Schuh weit von einander reißt; ethocht die Frende. diber ben Anblick eines kleinen Ocheras &c. dem dieser se squipe dalissa e Mund jum Fenfick dient, uns durch baffelbe wie gen holdseliger Liebesgott anzulächeln. — Ben allen den Schmeichelenen, die der Brieffieller mit offenen Augen dem Ber-fasser ver sofratischen Denkwurdigkeiten zur Last legt, sieht er ben Philologen für ein feht unerfahrnes Rind im Wefen bee Styls an, weil er für nöthig findet, ihm nech die ersten Buchstaben des Geschmacks in Rebeverzierungen zu lehren', vhak zu argwöhnen, daß einersen Spezeren sowohl zur Galanterie', als Arznenkunft in verseherbenem

werden daher am Original der Kreukzüge die wohigeweiner Exinnenung nicht umsonst die wohigeweiner Exinnenung nicht umsonst lesen, wie sing wind gute Galben, perperden Schädlichen Fliogen gute Galben, perperden Sonne, sandern sich am Benspiel des Philoschen spiegeln, der durch eine feine Beurscheilungstraft, reiche und reise Belesenhrit, wichen von Senie und durch die Semalt seiner Mattensprache, sich eine Seuche von Inruntheilen zugezogen hat, die durch eine Senche wichteichte Milchen der neuesten Litteratur und in ihren Durchschnitt der Med an a der am englücklichsen gehoben werden kann.

Die Berkasser hat sich einmal in seinen Wichentheuerlichen Styl verliebt und ist das von tillst abzühringen. Lesen Sie Benkommen= des singen welchem er alle seine flüchtigen Blatzter mit einigen neuen Aufsaken vermehrt,) hab werrich weiße micht warum? Kreuzzug ein seine beit ihre die beiten bei beiten beiten die beite bat Justimment drucken lassen. 21)

Der Geschmack schweichelt sich pergebens, aber das Gebet des Genus,
wie Lune es ern fib aft ist, wird erhört,
wie Lorat sast
viere-Andivere Luce AM mearvoren Dies
Andivere Luce AM mearvoren Dies
Andivere Luce AM mearvoren Dies

Rief, Pomer, alle gebend eingeführt:

minds of the fifth waters, office during ni mire éloquentiae : etigenduntific format di--5, out L. Craffe materitecem quepours velendi--w ftros -- aut linnitus Gallieniss under munim "" pratorem vel kirte togmadeurenam-Equidem non inegoverno Coffman Severum, quem folum Aperanofler commien nora aulus ell, li bis comparette qui ipo-.. fles fuerant, posse oratenemovodoriasquam, quam in magna parte librorum finirium plus vis habeat quam fanguinis. Primus enim contemto ordine rerum, omisse modestia ac pudore verborum, iplis etiam, quibus endi plerumque détéctés, hon pagnat-fed. Merkenter. Beieram I un idia, leguenthen Bamparatus el varietare eruditionia et lepone tum ceteros luperat, quorum rebore mul-Aper nominare et velue in aciem ecucere

Wethigsteit, das aufzuschieißens wind und aus wenigsten Lust zu behalten hat, und was die Fassungsfraft wie laues Wasser erleichtent aund beschwert: Edrwill mich daher beinstigen, ein paar Zeilen als Schnüpftücher vermeurza Phrkhai\*); dem mächtigen Levietsansiun= serer neuesten Litteratur zu Ehren aufzuhangen. 72 Nachdem ich mich , sagt der herande. geber "über die vornehmsten Eugenden, der "wieder aufgelegten Stucke mit nochdelickie. der Leichtigkeits aufgehaltem habe. so will ich mit der Kohte den Grundriß denjonigen Worpattheile entwerken ja momit bad polemie pher im ar tia li fthe Metall dissus gaugen Connin-"lung» und insondenheit der Barg kan fin if, Mudessen Einfassung alle übrige Blatter dietimen, gefchätzt werden wird. Meine Absicht seift, die gemeinschaftliche Sonbe aller Dichter, melche die Empfindungen der Langen ABeile ,, und das Weignügen, schlige ihren Lesem zu merkiezen, in ihrer Gewonlt haben. Unstatt pider Junfan spstematischer Grundlichkeit, die medes Compendium der neupstem Scholastiker zynuf dem Titelblatt verspricht, habe ich die 80, 3 h w. c.

Vestimenta maris DEO, ...

Intentata nites! Me tabula facer
Votiva paries indicat uvida
Sulpendisse potenti

Property by water Horst. List. L. Qd. 15.

Indender witigen Einfälle vorgezogen, mid"nicht nur Possen im beliebten Formato zum
"Orme kasardert, sondern auch alle die Tas"schenspielenkunste treulich nachgeahmt, pps"mid-umm selbige dem herrschenden Geschmask"ungenahm und ehrmirdig zu machen sucht,
"dindbesondere ist die astherische Seuchelep, eines
"berühanten Feldherrn in seinen Feldzügen"gegen die rathen Juden der beste Zeitvertreib
"dinds Schriftkellevs auf dem Siechhette."

An einem andern Orte sagt der Heraudgeber: "gleichroie die Bürger zu Gibeon die Runstrichter der Kananiter durch hart und. Millimmelig Commisbrodt hintergingen pueben. , to hat der Rhapsobist vermittelst der kabalistis-,, schen Prose ein Aergerniß geben und heben wol-, len, mit vem Schlimmel der Wines, der "Enthee / der Metaphet, und mit der harten "," Rinde Heniger und profanter Orafel, lateis "nischer und engeneher Brocken einige Wir-"thille- (nicht der Blede werth!) zu: wichtei--,,ihen gerbiett: Ditemrin des Geschnincks, das nuf beiden Seiten trifft wie bas ine Sprüchlein: Ach sauf eine Hechtleber paßt: Reim dich ober ich freß bit.

Ben der Menge folder ungereinten Grillen, die ein aufgeklärter Kunstrichter auf allen Seiten antrifft, muß er von dem Verfasser nothwendig argwohnen, daß er entweder seinen guten Lier für einen träumenden

Openier taufohr, woed inter offenen Ingeniate Abreibe; road nicht geschrieben stehtige ich IL. Da vie weueste Listellatin vieles selfsame Bandchen vielleicht mit Ilmbillen wegwerfen with, weil es ihr an Geduld fehlt, ben Dutch schnitt der Schreibart mit einem breifen Sin me voraus - und fortgesetzter 30 bent auszufüssen, auch sich an ver Spatskantkeit toitflich schöner Stellett im Bills bet Berschwendung argert: so will ich blitth einige Bieblingsgrillen des Philologen die Ber l'engnung der neuern Litteratur ans preisen; den ein unpartheufcher Runfreichter det neuesten Litteratur, Vessen Geschnickt istler zeit auf eine gewiße Neihe von' Schäufelten genichtet istig neuß die Wurgelubieler & Schonheiten-selbst in dem zeckeln. Sichlaufen Vord Stads muß man vollen, anistatione, vollen nom gum san Andread Andrea Prisage in the Angres of the Contraction of the Angres of the Contraction of the Angres of the Aber sine akademisthe Frage Akador stips unter inidem folgende richtige Benudking: — 33,5000 powerhydeiter - manskinnt. 14. 6. 1. Armyf. And Philologica Course 2517 260 phis 17 hour ruse est Der zweise Auffaß denfalte perin if chee Abunnerkungen sübere die A Watt fügung in der französischene Spryce Autzen men nicht nicht man biedigen gewahrt kinde fichen Fren freist, much nicht der finie 23 se bas un meiner Wachtlebeift schiefestiffe Aber Abreitschie den Gexxinzund Dien dog Ghitter hicht muis non ison ungalithe angululul dien. Dies

fier Amfight ist wolf, von feigen, Eddankarrund. Tehr wennehmerkungen, ichie fiche dereitrie dep-olderner Erblickung des Holzschnittede den der Perfosser mit einer Frage des Uppse ans, dem Borgs, verbramt hat, leufit vorsteuch kanne Dier sind ein paar Proben! S. die Kreußz. S. 138. 39. Eben dass S. 151 — "Einmal aber im Jahrhunderten geschieht es, daß ein Lier ichenk der Pallas, ein Menschenbild nivor Dimmel faut, bevollmächtigt, den üffents Inlichen Spaß einer Sprache mit Weisheit. \*Alle ein Stille ein Edspert, kir nermesken int -nockendriebente die Giefrichte: und Gieffing Pelte Diesen Betgleichung beutlicher lediguschen muß man wissen, daß der Werfassen wit fich inge Istandians Wient dermit den Sport a chie vergleiche. Daher begrock dram production er dets Gieschinsch mestigen den Montants einen Summie werht fat Sonfreten Deif') mit Gilly, 41mb i bas Greife, das mit neuen Wörtern zu Unfall'Whumt, mit Entbert ablic vergleichen koniste. Dati Klaiggedich vig Giglieft sink Hand the fill the spirit and reduction of the spirit spiri wordergehanden ud Magis aude dem 188 dougendande And Bellichenter streibeiten in e ist ap e de Andele willidiges als geschweinen : steht : alls et iehnem selssausen Urtheil des Maphineilz spregue jo, von wechem der Werkassernebininte

in einen conlichen Aussprüch ihren, der über in den Handlichen Aussprüch ihren aus dem Reiche der Gelehrsanikeit nicht zu staden in: the maledictus Paulus sempest in odlöuse loquitur, ut vix possit intelligi, er si skilles interrogarem.

Sodann folgt ein Auszug aus det klemen französischen Schrift: L'inoculation du bein kens, und hierauf chimarische Einfalle über den zehnten Theil unserer Briefe in einem Sendschreiben an den Recensenten der nieu Endelise.

Das versteht man unter Kleich seitet heltenistischer Briefe? Der Einel jeder Schrift ist ein Rathsel wo nicht immet ihres Inhalts, doch allemal ihres Werthes. Ohne diese Briefe gelesen zu haben, weiße tick, was im kateinischen Trifolium bedeitlif, und weil in den beiden ersten Stiefen von der griechischen und im dritten von der griechischen und im dritten von der helbenistisch, weil einige Gelehrste ünter dieser Mundart ich weiß nicht was für einen Wischmasch der beiden Sprachen verstanden, der beiden Kleedlick namlich die Inder ist. Jedoch wer kann intinet den Geschwarft, den die salb gar zu viel, bald zur nichts verster den von Lesen von Lesen der von Lesen von Lesen der von Lesen der von Lesen der von Lesen von Lesen der von Lesen der von Lesen der von Lesen von Les von Le

Auf Die grife Beieff handelt:pas der Gichnendrestrides monen Testaments, und besochtein sehr synten Mehanken , die wus Wohlffand weghleiken sollten; weil sie in einer soveriste haften Gache, die das Wesen des Styls und idies Gleichheiten im Wortrage betrifft, nichts entscheiden. — Ich weiß nicht , ob. der Verfasser im Eingange GEORGH DA-VIDIS KYRKE, Philosophiae et linguarum orientalium Profess. in Academ Regiomont, Observationes sanctae cet. im Sinne gehabt, und mag noch weniger wissen, in wiewert der drollige Einfall über idas Beproort des Titels gerade oder ungerade fepn mag., Sie perweisen, schreibt er ----Main!" Si Kreuzz. des Philologen S. 203.

THE PROPERTY OF STREET

Der zweite Svief. enthalt nur wikige Luftsprünge üben die Ordnung, in welcher der Philosog die griechischen Schriftsteller zu lesen aufgehört, und vendient mit Verleugnung seiner Lieblingsgrüßen gelesen zu werden. Ohnsgeachtet, sich der Verfasser mit dem scheuen Leidpserde Aberander des Großen vergleicht; bleibt er doch zieurlich im Gleise. Hier und da nur last ihn der Schimmer eines Sprüschelchens ein wenig seitwarts, und er verfolgt seine Sommendogel so ängstlich, als wenn er un seinem Leben keine Zeit mehr ührig haben mürde, welche zu songen. Z. B. "Ich wöchte "eher Johann Abams anatomische Tebeller

pfic einen Dietrich zum Gweichien von bei bei beid bisch beit president spie Kunkt von vietren und zu handeln Hachen. Das Binaranfenck von Geschichte im Garten ver neuesken Litteratur ist mir decker "bisweilen (nicht wie ein, sondern) wie rewes provite Feld margehommen, duc ivoller Be in e ylag - merb fichet sie waren febr vordwort -Bis hieher wir der errengliche Einfall wich finns reich und spietend, aber anstatt eines hoka! fällt der Verfasser in den Ton der lieben Rabbala:) "Riemand als ein Prophet Avochier municher Zeitungswerfasse knieuw Warfuffer ber Briefe wohl erkennen wied) "kunn von "diesen Beinen weiffagen, daß Aneen und "Fleisch barauf wachten, und haut sie bezie-"he. Roch ist kein Odem in ihnen bis derfierophet Mun Winde weissagt, und bes Deren Wort nzum Winde spricht" — Wars der Fres wisch Ezech. XXXVII. wohl werth, das ihm ver Werfasset so weit nachgekowsen?

Der dritte Brief bezieht sich met ein Urstheil des punissen Geschmacks, das dem Arsfasser vielleicht einnen dei einer Schafte Bischof über des Herrn H. Mich welisd Schriften aufgestiegen sehn mag, wie Plausus son son und fagt: Vinum-luckner selszus all. De die Mattern sines jeden Spissenes durch einen levitischen Posaunenhau und Feldgeschwei einfallen, und ab der Geschmack des houenspissen Briefstellers das Musseller seiner Sosphie

phisten eireicht habe, but in Gegendonit est and alten Gewerald alle seine Litteraput das Ariegswossen betreffend auskramte, ist meines Annte hier nicht, zu untersuchen. Unterdessen Sonn man zur Steuer der Wahrheit endlich woode singen, daß er die Parrhesie seiner Meymungen in der Sprache einer jungfräulichen Innterdesit so zu errathen und so zu verstehan giebt, daß er mit der Galathea keinen Kopfel wirst ohne den Leser zugleich an

war is the mos practis virginam ... 3. 1 Sectis in juvenes anguibus acrium in nachbelieklicher Kürze zu erinnern. Ein Spstein befrenzten und aufführen ist , seiner Auslegung nath, ein eben so poetisches Mei= forfitt als Janu impuere Sono testudinis. Daher han der feinen. Gründen ein fo rath= folkasted, allegnrisches und spielendes Anseben gehansmellen , daß der beobachtende Be ficken auchdnuckber strumpf wird, hingegen der nach deuthemdresseschmack in der Perspheck Die Stifteme des Predigers vernimmt. Richt nur aber öffensliche Wohlstand, sondern die Weisheit Addif bistigt bie Mouficht des Genied, einer gerniffen Mahabwan Löfernrins Ohr zu sagen, die ihre Discher zu Kanzeln macht, und durchest de \* rabelta pièce nach der Aristofratie du Butsen schnieden, des Defpatismum de Alposid. zu :gerstören, ::der.. in ..demonstratinischen Beweisen, Gründen und Schlissen, Wahrheit jund Frenheit fesselter

Abermal hebt an seinen Spruch der Sohn Beor, der Mann, dem die Augen offen siehen, der die Erkenntniß hat des Geschmacks, der die Leiter des Durchschnitts sieht und dem die Augen geöffnet werden, wenn B. der Bruder 3. Briefe fallt die neueste Litteratur betreffend, und fährt fort und sagt: Was sünd Rascherenen, in die Dreffammer eines Geistlichen? Um diesen kauderwälschen Titul zu verstehen, darf man nur lesen, und nicht mehr als geschrieben steht, wie namlich in einer gewißen Provinz Dreßkammer so viel als Sakristen bedeute, und daß ein gewißer Geistlicher, (dessen Rame in gewißen Briefen ge= wi ber virorum obscurorum ausgesaffen ist,) von des Verfassers Bekanntschaft gewiße Rascherepen in die Visitenzimmer geschrieben. Mun klart sich der Familienscherz wie ein Sapphir auf. Da der Clericus seine erbau= lichen Rascherepen in die Wisitenzimmer hinein spielen will, so wagt sich unser Lape zur Wergektung mit seinen Quacksalberepen in die Sakristen und halt Sr. Wohl = Ehmbüsden über das bekannte Buch de la Nærure eine Gardinenpredigt. — Da wir selbst den Feinden des Genker Weltweisen den Ton angegeben haben, in dem man über die neue Helvife in Deutschland sein Urtheil auslassen soll, so hatte ber Verfasser nicht nothig gehabt, aus einer französischen Sittenschrift eine so lange Mote anzuführen, bloß um: den Anstand unsers Geschmacks barch die Grundsuppe unserer eigenen Kritik zu betrüben

und ernsthaften Deutschen zu vereckeln.

Hierauf folgt eine Rhapsodie inkab= balistischer Prose. Hier ist der Bei= fasser in seinem Elemente, und der Schimmtel seiner Einfalle ist in der That nichts anders als ein mikroskopisches Wäldchen von satyris schen Erdschwämmen, witzigen Pfisserlingen, blühendem Isop, der an der Wand wachst. aufgedunsenen Melonen, fritischen Russen — Bep den häufigen Roten aus dem Platon, Bacon, Michaelis, Ausonius, Wachter, der neuenen Litteratur, Petronius, Shakespear, Rosevmmon, Poung, Voltaire, und noch hundert andern, fielmir ein, daß der Philolog diesen Aufsatz gleichsam zur Schädelstätte seiner Kreuzzüge aufgeworfen, und gleichwie er am Ende seiner Sokratischen Denkwürdig= keiten den GOTT der Nazarener den Missethätern gleich gemacht nach der Schrift, und das Kreuz der ehernen Schlange zwischen dem Relche seines Sophisten und dem Rabensteine eines Damiens in die Mitte gestelltshat, eben so sieht man hierheilige Schriftstellen in der vertrauf lichsten Geseuschaft unreiner Meusen und gemeiner Verse zum ärgerlichsten Anstost aller moralischen Pharisäer und orthodores Schriftgelehrten und ihres Otterngezüchtes, das einem Manne, ider nit: Geschmack die Alterk

zwilesen ansing, zumuthen barf, im Beschmod det newesten Litteratur ihnen hinten nuchzubuhlen. Hier ist eine der willigsten Stellen, venn sie läßt sich nothzütkrigun genicht weste. der wir Zeikungsverwandte des Werkassers von dem Aussatz e seiner neueren Litrerarar und nug haben werden.

"Wenn eine einzige Wahrheit gleich ber "Sonne herrschts, das ist Tag. Sept ihrunt-"statt-dieser einzigen so viel als Sand am Ufde: "der neuesten Litteratur; hiernachst vin West "Licht", das jenes ganze Sonnenspstem an Weitang übertrifft: das ist eine Macht, in die And vie Poeten und Diebe weckeben - Da , wied denn kommen der HM, mein GDAR. "und alle Heiligen mit Die: Burder Belet-Awith kein Licht seyn, sondern Rasto und Foot; sund with ein Tag sepus, weder Tuy noch. ,Wa ch't ; und im den Abend wirde licht kepn, , wie Zacharies im loppen sagtu Zurdet Zent mirb auch die Rustung ver Mosse eiseilig; jund die Ressel gleich sent wie die Boten Bot dem Altar; denn es werden alle Reffell speifigsfennt, deinenen zu kochen, und wird pfein Rangniter mehr sehn im Hause des "HERNN Zebaoth zu der Zeit."

Bom Zustande ver Wissenschaften hegt der Werkasser in unserm Jahrhundette parader Menrenngen." Rachdem er die mystische Prefie aut ver dogmatischen: Mythelogie ver glichen, latent er auf ven Speer somer

kabbalisischen Entzückung: alse und + "Deugt: "unfere Dichtkumst und Thetic nicht, fo , wird : unsere Historie noch : magerer : als Phara-"ond Küheisunsschen; doch Fren mahrchen mund Profizeitmugen ersehen den Mangel "unseren Geschichtschreiber. AnPhilosophie lohnt: "es gar die Muhe nicht zu denken: desto mehr-Mpstamatische Malender! mehr als Spinnwe-"bennin einem verstörten Schlosse. Jeder Ea ge-"dieb., der Ruchenlatein und Schweisperdeutsch wit: genauer Noth versteht, dessen MName aber wit der ganzen Zahl M. oder where hat bein des akademischen Thieres ;!! (vermuthkich-Magister oder Doctor. Mit melf, den Schweinsbersten wird hier der Zobelpinsel der kabbalistischen Schreibart und ein Haaz sembage :: dinesischen Maleren nachgeahmt-!) gestenwest ift, demonstrirt Lugen u. fem. Der Rest besteht aus einer lateinischen, Schulubung und einigen deutschen Gediche tengadie jugendlich, aber leider! Gekez genheitsgedichte find, Das Denkmal eines Sohns auf die Gruft seiner Meitter macht den Beschluß nebst dem Versuche eines Regaiftets, bas nicht gang mißfallen wird.

Ich glaube, eine gewiße Reihe von Lezsern wird mit mir einstimmen, daß der Verzessernach dem Maße seines Genies alle Fehre ler dessehen selbstrausdeafe, diesenige Seite ausgenonmen, welche iden Geschmack der al-

testen und neueskenkitteratur zweydeutig macht, daß man von ihrem Geschlecht wie Ovid im vierten Buch seines poetischen Almanachs von einem Zeichen des Thierkreises sagen kann:

Vacca sit an taurus, non est cognoscere promtum;

Pars prior apparet, posteriora latent.

Was für ein Unterschied zwischen einem solschen muthwistigen Knaben, und unsern ernstshaften Jünglingen, die sich durch keinen andern Titel zu Schriftstellern rechtsertigen können, als durch die Talente, die Horaz dem Chasracter abgelebter Greise und Terenz dem Frauenzimmer ben ihrem Nachttischeandichtet. Aber freylich, so lange unsere Litteratur auf ihrem Eigensinn beharrt, so hat ein Antipode ihres Geschmacks die schönste Gelegenheit zu triumsphiren.

\* Siehe: bie Schrift hat verkündigt das, wie ein Aad den andern fraß; ein 3! aus dem Iod ist worden. AllelujA!